

Arts et Spectacles

BOURSE

QUARANTE-NEUVIÈME ANNÉE - Nº 14709 - 6 F

**JEUDI 14 MAI 1992** 

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MERY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

### Trêve fragile en Bosnie

tele française

zu ambitienz

MENT TAS

steur qualitices

22 Unit 1972

complains

The second second

متين الأواج ويستومط

Action ...

+ - - -

-

THE SEC MAN

govine, qui réclament plus de la moitié d'une République dont ils ne composent pourtant qu'un peu plus de 30 % de la population - à côté de 43,7 % de Musulmans et 17,3 % de Croates - ont, pour le première fois depuis le début du conflit, proclamé unliatéralement, mardi 12 mai, une trêve de cing jours. Heureuse nouvelle, qu'il faut, toutefois, accuellir evec prudence. En premier lieu, on ne compte plus, tant elles sont nombreuses, les belles promesses oubliées peu après avoir

Ensuite, les Serbes sont passés maîtres dans l'art de brouiller les cartes, tant et si bien que le pouce peut tràs blan ignorer ce que fait l'index, et Belgrade rejater sur des « éléments incontrôlés » la responsabilité de toute exaction. De même que le commandement d'une ermée, dont on ne sait plus très bien de quella eutorité alle relève, peut se cacher derrière une irresponsabilité de feçade. Alnsi est-il assez inquiétant de voir un officler eerbe à la réputation de «dur», le général Ratko Miadic, muté il y a quelques jours à la tête des forces «fédérales» stationnées en Bosnie-Herzégovine, être nommé chef d'une armée créde per les sécessionistes serbas de Bosnie... le jour même où ces rièmes sécessionistes proclament leur cessez le feu

SEULE lueur d'espoir : pour une fois, la communauté internationale combia avoir adopté, vis-à-vis de la Serbie, la bonne politique au bon moment. Les senctions diplomatiques décidées lundi par la CEE (reppet des ambassadeurs européens à Belgrade) ont paut-être fait mouche sur un régime dont l'isolement total risque, à terme, de sonner le glas.

A défaut de ramener complètement le pelx dans une région où les haines ont atteint une telle intensité, on peut espérer que les mesures européennes de coercition calmerent suffisamment le jeu pour permettre un dialogue plus consistant que par le pessé. Et ce, d'eutant que les Etats-Unis ont respecté l'engagement qu'ils evelent pris de sulvre les Européens : ila ont, eux eussi, décidé de reppeler leur - très actif - ambassadeur à Belgrade, M. Warren Zimmermann.

DIEN que la responsabilité
Dides Serbes dans le dépeçage de la Bosnie-Herzégovine
ait été abondamment soulignée –
et condamnée – un élément qui CHEF DE SECTO est loin d'être négligeable dans l'issue du conflit est l'attitude de ELECTRONIO la Croatie. D'une grande discrétion depuis que la Serbie attire aur elle l'ire internationele, Zagreb n'en gerde pas moins un ceil aur la République volsine. Ainai le régime du président Franjo Tudiman n'e-t-il jamais caché sa volonté de a protéger » les Croates de Bosnie-Herzégovine, surtout ceux d'Herzégovine occidentale, province limitrophe CHEF DE LABOR de la Dalmatie peuplée à quelque 90 % de Croates. Or, il y a déjà ELECTRONICE plusieurs mois que ces demiers ont demandé leur rattachement à le Croatie. Une tentation à lequelle la « République mére » pourrait bien, un jour, succomber, faisant fi de son elliance actuelle avec les Musulmans.

(Lire nos informations et le reportage de FLORENCE HARTMANN



## Alors que l'opposition confirmait ses divisions sur le traité de Maastricht

# Les députés ont adopté à une large majorité le projet de révision constitutionnelle

L'Assemblée nationale a adopté en pre- accorde aux citoyens des autres pays de droite, la grande majorité de l'UDF et la mière lecture, mercredi 13 mai, par 398 la CEE résident en France le droit de vote quest-totalité de l'UDC votant en faveur voix contre 77 et 99 abstentions, le pro-jet de révision constitutionnelle préalable Le gouvernement e accepté cinq amende-numer le vote contre et l'abstention. Touà la ratification du traité de Maastricht. Ce ments proposés par l'opposition, dont tefois, le nombre des opposents e dimitexte eutorise les transferts de compé- l'un améliore le contrôle du Parlement nué par rapport au vote sur l'excaption tences eux institutions européennes en français sur les décisions de Bruxelles. Le d'irrecevabilité défendu la semeine dermatière économique et monétaire et scrutin a confirmé les divisions de la nière par M. Séquin.



#### Rapport accablant sur la catastrophe de Bastia

pour le constructeur de la tri-bune du stade de Furiani et pour les organisateurs de la demi-finale de le Coupe de France de football à Baetie qu'e remis, mardi 12 mai, au premier ministre et au minis-tre de l'intérieur, la commission d'enquête edminietra-

Lee enquêtes administra-tives et judicieires ont notamment permie de révéfer l'existence d'une double

Mardi 12 et mercredi 13 mai, trois responsablee de la Ugue corse de football et un dirigeant du Sporting Club bestieie (SCB) ont été inculpés et laisaés en liberté sous contrôle judicialre, tan-dis que le délégué de la SOCOTEC pour le Haute-Corse était écroué, à la mai-son d'arrêt de Bastia.

Le président du SCB, M. Jeen-François Filippi, devait être précenté mer-credi eprès-midi 13 mai au juge d'instruction,

Lire page 11 les erticles de MICHEL CODACCIONI, BÉNÉDICTE MATHIEU, JÉROME FENOGLIO et ALAIN GIRAUDO

## Premier obstacle franchi

par Thierry Bréhier

La victoire est incontestable: la révision de la Constitution préalable indispensable à la ratification du traité de Maastricht a été adoptée mercredi 13 mai au matin par l'Assemblée nationale, somme toute à une majorité confortable.

Mais victoire pour qui? Pour ceux qui souhaitent la construction de cette Union européenne promise? Certainement, puisque le première étape de la longue procédure devant mener à sa réalisation a été franchie. Pour ceux

assurent que le Parlement peut être le tien d'un débat de qualité et d'importance? Assurément, puisque, tout su long de la discussion, les députés ont donné une image de sérieux et ont montré leur souci d'aborder les vraies questions, de trancher nettement les choix d'evenir sans s'enfermer dans les querelles partisanes et immédiates.

Lire aussi le comete rendu des débats, par FRÉDÉRIC BOBIN el CILLES PARIS, et les articles d'OLIVIER BIFFAUD M PASCALE ROBERT-DIARD.

# Liban: après la guerre, la misère

La crise économique est de plus en plus éprouvante pour une partie de plus en plus importante de la population

BEYROUTH .

de notre envoyée spéciale

En complet-veston, l'homme qui frappe à la porte de cet appartement d'un quartier bourgeois de Beyrouth surprend. Gêné, il sollicite de l'argent pour acheter des médicaments. Ordonnance à la main, il ne cherche pas la pitié.
Soo histoire, banale pour un
homme agé dont la pension suffit
à peine à acheter du pain et un
peu de lait, est aujourd'hui celle de
milliers de Libanais, dont les maigres économies ou ressources ont fondu avec la chute vertigineuse de la monnaie nationale. La misère atteint une grande partie de

la population, qui ne peut plus que les plus défavorisés, les pro-toujours s'assurer le minimum. Le blèmes de santé et d'éducation

Liben de la paix r .u moins un point commun evec celui de la guerre : la lotte continue pour la

Toutes les organisations carita-tives le constatent : les demandes d'aides se multiplient et il devient difficile d'y faire face. Les chiffres sont révélateurs. Le salaire minimum de 120 000 tivres, qui représentait 136 dollars jusqu'à la mifévrier, ne vaut plus sujourd'hui qu'environ 75 dollars. Or, dans le même temps, les prix ont augmenté, y compris ceux des pro-duits déjà vendus en dollars, la monnaie américaine étant à Beyrouth aussi courante que la livre. Si la malnutrition n'affecte encore

pour beaucoup de familles nombreuses deviennent insurmonta-bles, comme le sont les difficultés des personnes agées, auxquelles leurs proches ne peuvent plus venir eo aide, et des handicapés qui sont légion après seize ans de

RUCITE. Dans sa petite maisoo sans chauffage d'une banlieue de Beyrouth, Issam, trente-huit ans, vient, la most dans l'âme, de retiter de l'école ses deux enfants de huit et dix ans. « J'avais tout sacri-siè pour cela, dit-il. Mais cette sois, je n'ai plus de quoi payer le troi-sième trimestre. On verra à la prochaine rentrée si la situation s'amé

FRANÇOISE CHIPAUX Lire in suite et aos informations page 4

### Un plan pour la sécurité urbaine

Le conseil des ministres a adopté, mercredi 13 mai, un plan d'action immédiate pour la rénovation et la sécurité urbaines, associant les ministères de l'intérieur, de la ville, de la justice, de la jeunesse et du logement. Le volet policier vise à assurer un « quadrillage dissussif » sur le terrain.

Lire page 12 l'article de ERICH INCIYAN, ainsi que le point de vue

#### EDUCATION & CAMPUS

# Grandes manœuvres

dans l'enseignement catholique
Redicalisation des associations de parents d'élèves, ultimatum
lancé au gouvernement, assemblée plénière extraordinaire des
évêques, marcredi 13 et jeudi 14 mai : l'heure est à le mobili-

Lire page 13 l'article de JEAN-MICHEL DUMAY

POINT

L'Opus Dei

La béatification de Mgr Escriva de Balaguer, dimanche 17 mai à Rome, consacrera le reconnaissance officielle de l'Opus Dei.

#### La mort de Jacqueline Maillan

La comédianne Jacqueline Mailian est morte, mardi 12 mai à Paris, des sultes d'une crise cardiaque, à l'âge de soixante-neuf ens. Elle était une idole du théâtre de

Lire page 26 l'article d'EMMANUEL DE ROUX

Causes 92 Cannee retrouve Othello, le

chef-d'œuvre d'Oreon Welles. Dens la Sélection officielle, Victor Erice pré-sente le très basu Songe de la lumière. L'Argentin Fer-nando Solenes propose un Voyage dans lequel il bro-carde le président Menem. Lire page 17 les articles de HENRI BÉHAR, DANIELE

HEYMANN of JACQUES SICLIER a Ser le vifo et le sommire complet se trouvent page 28

«Le Monde de la formation professionnelle et des carrières», page 21 « La Monde immobilier », pages 22 et 2)

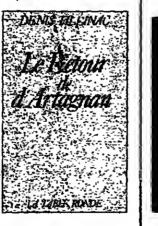



#### La droite mousquetaire !

Pour en finir avec la société la plus vénale, la plus sinistre, la plus vulgaire, la plus cynique des temps modernes...

LA TABLE RONDE

# La «corpo» des dockers

Ouverture du débat parlementaire sur la révision, contestée, du statut de 1947

ipar François Grosrichard

Quarante-cinq ans! Il aura fallu presque un demi-siècle pour qu'un gouvernement ose prendre le risque de soumettre au Parlement la réforme du statut des dockers et déboulonner les soubassements les iplus solides de la «loi-statut» du 6 septembre 1947.

Hasard du calendrier et retour-nement historique de la conjoncture politique : ce qu'un pouvoir socialiste emmené par Paul Ramadier et ellié des communistes avait, au lendemain de la Libéra-tion, érigé en sacro-saint édifice. est aujourd'hui halayé par un autre chef de gouvernement socialiste pour qui le PC et la CGT, devenus des géneurs, s'entêtent en pure perie à vivre, selon le mot de M. Pierre Bérégovoy lui-même, au lemps de la marine à voile... Ce

faisant, le premier ministre et son secréteire d'Etat à le mer, M. Charles Josselin, savent parfaitement qu'ils vont déclencher une tempête sur les quais dont on n'e vu josqu'à ce jour, de grèves en défilés, que les mugissements avant-coureurs. Ils o'ont pas grand-chose à perdre mais beaucoup à gagner en crédibilité dans l'opinion.

La gauche modérée qui dirige de nombreuses villes portueires, la droite, et le patronat en tête réclament à cor et à cri la réforme d'insence et le fin d'un régime anachronique, socialement déroga-toire et économiquement suici-daire, en vertu duquel tout le pouvoir est entre les mains d'une seule communauté soudée, les dockers, et d'un seul syndicat accroché à sa forteresse chancelante, la CGT.

A L'ETRANGER : Algérie, 4.50 DA; Morce, 8 DH; Turiole, 750 m.; Allemegne, 2.50 DM; Autriche, 25 SCH; Selegique, 40 FB; Canada, 2.25 S CAN; Antilles-Réunion, 9 F; Côte-d'Inviere, 465 F CFA; Danamark, 14 KRD; Espagne, 190 PTA; G.B., 86 p.; Grèce, 220 DR; Mande, 1,20 I; Liste, 2.200 L; Lister, 2.2

par Philippe Robert

Se me mètie

des statistiques.

UAND on envisage la crise de la justice sons l'angle de la société civile, ce sont les impasses de la politique crimi-nelle, e'est la délinquance qui occupe

Un problème dumine tous les autres, la formidable croissance des plaintes pour vols et cambriolages depuis la fin des anuées 50. Nuus touchons là du doigt la conséquence de mutations sociales de grande amplement pour la première fois des ampleur : pour la première fois dans l'histoire des sociétés humaines, des biens de valeur, des biens largement liés aux modes de vie, très chargés aussi de valeur symbolique, sont lar-gement distribués, comme la voiture ou les appareils électrodomestiques. Pour ceux qui en sont privés ou n'y ont pas encore accès, la frustration est très forte. Or ces biens sont mal surveillés par leurs propriétaires en raison de nos modes de vie, notam-ment de la séparation entre lieu de travail et lieu d'habitation. D'où un considérable problème de délin-

Devant ce problème, les citoyens se trouvent désarmés. Ont presque totalement disparu les solutions com-munautaires traditionnelles qui mettaient en œuvre des surveillances et des arangements informels sous l'arbitrage de petites communautés locales. La vic de village n'existe plus guère. Toutes les tentatives pour recréer artificiellement ces solutions communautaires se heurtent à l'anonymat des auteurs : si la victime ignore qui est le délinquant, aucun arrangement, aucune médiation n'est possible.

Le marché privé ne répond que partiellement à cette demande des particuliers : l'assurance ne comble pas tout, notamment pas la peur ou l'irritation. Surtout, elle intervient après coup, et l'on oublie que les

peine élu le 22 janvier dernier,

au second tour, président de l'Assemblée nationale,

M. Emmanuelli répondit au journa-liste de la télévision qui l'interrogeait sur le désistement communiste en sa faveur : «Je ne vois rien là que de normal; j'al toujours considéré le

Parti communiste comme un parti de gauche; et pas comme un parti totali-

laire: encore moins comme un parti

Voici quelques jours, accordant une interview au Nouvel Observateur, M. Fabius évoqua les futures (les «virtuelles»?) alliances électorales du

writtieness ?) alianoes electorales du Parti socialiste: « Nos amis radicaux de gauche certainement. Des centristes sans doute. S'agissant du PC, je me pose les mêmes questions que vous, mais on ne peut éviter une question brutale : combien de députés socialistes sans son appoint (1)?»

Que de mèches vendues en peu de mots i M. Fabius se pose des questions sur le PC! Qu'il les pose à d'autres, il obtiendra peut-ètre des réponses. Que M. Fabius jette donc un conp d'œil sur un de ces livres d'histoire contemporaine qui pullulent en ce moment : il y verra qu'il

n'y a guére de crimes soviétiques
n'y a guére de crimes soviétiques
- crimes sanglants ou crimes contre
l'esprit - que n'ait approuvés le Parti
communiste français : de la répression contre les koulaks (combien de
millinns de morts?) à l'organisation
les coulage (mêtre question): des

des goulags (même question); des parodies de justice d'avant guerre à celles d'après guerre; de la répression hongroise à l'invasion de l'Alghanis-

Le jeu

de la barbichette

Certes, les communistes français

n'ont pas de sang sur les mains, mais ils unt explicitement approuvé tous les massacres de leur grand allié.

M. Fabius osera-t-il répondre qu'il ne s'agit que de détails et que... détail? Vous avez dit détail?

Non : ce mot n'appartient pas au vocabulaire de M. Fabius, Mais le premier secrétaire du Parti socialiste

pratique une mémoire sélective. Les

crimes communistes lui importent

moins que les crimes nazis; et il est

plus attentif à certaine amnésie qu'à d'autres. La vergogne n'étouffe pas

On imagine les cris d'arfraie

qu'auraient poussés les socialistes si M. Juppé avait déclaré au Figuro :

"Sagissant du FN, je me pose les

mêmes questions que vous, mais on ne peut éviter une question brutale : combien de députés RPR sans son

appoint?»

volts ou cambriolés. Quant aux pres-tations privées de sécurité, elles s'adaptent bien à la demande des entreprises et des organisations, assez mal à celle des particuliers, qui n'out accès, de la serure multipoints à la sirène d'alarme, qu'à des technologies bas de gamme assez coûteuses pour leur efficacité.

Reste l'Etat. Mais lui ne répond pas: 85 % an mons de ces plaintes ne sont pas élucidées. Cette «petite délinorance bandles délinquance banale», comme on dit, n'est guère mobilisante. La traiter demanderait beaucoup de temps et de moyens, probablement une révi-sion déchirante des pratiques polison dechirante des pranques pon-cières, et elle ne serait pas très grati-fiante pour des professionnels portés à sous-estimer son impact social. Quoi qu'il en soit, la police n'est guère parvenue à prévenir vols et cambrinlages, ni à les élucider ni à les rendre «moins rentables» en s'ap-tement excisement aux chroits de taquant sérieusement aux circuits de recel ordinaires.

#### Echec de la médiation

On se console en faisant valoir que ceux qui valent beauconp finissent bien par se faire arrêter, ce qui est effectivement vraisemblable, et que l'on évite ainsi de surcharger les tribungux d'un contentieux qui les submergerait. Mais ces interventions tardives sont peu dissuasives et elles ont une contrepartie : il devient difficile de recourir à une peine autre que l'emprisonnement. Après un vol ou un cambriolage, la mise à l'épreuve, le travail d'intérêt général peuvent avoir un sens; il est plus difficile d'y songer si l'on a laissé les méfaits s'accumuler longtemps.

Du coup, la magistrature a tenté de résoudre le problème en allon-

Les questions de M. Fabius

par Roger Stéphane

geant, à partir du milieu des années 70, la durée des emprisonne-ments. C'est sans grand espoir : la sévérité des peines n'est gnère dissua-sive pour ce genre de délinquance si le risque d'arrestation est bas,

On a sussi développé l'aide et l'in-demnisation pour les victimes individuelles. On ne diminue pas la valeur de ces réalisations incontestablement. utiles quand on constate qu'elles tou-chent finalement une petite minorité de victimes. Chichement dotés, les dispositifs d'aide tournent pourtant souvent au plein de leur capacité. Et même si ces mesures interviennent, c'est après coup; elles ne diminuent pas l'exposition au risque. On a aussi tenté toutes sortes de formules de médiation pênale. Une maison de justice, c'est souvent la première entrée d'un service public dans un quartier que tous ont délaissé depuis quartier que tous ont delaisse depuis longtemps, ou bien dans une zone où l'entreprise générale» en vigueur au l'on ne pénètre plus qu'à coups d'insidente.

La médiation peut avoir un bel avenir pour ces «incivilités» (dégra-dations de boîtes aux lettres, de caves, de parties communes...) et cette petite violence qui dégradent tellement les conditions de vie d'un quartier. Là, les protagonistes sont connus ou facilement connaissables. Cela dit, les communistes ont bien mérité cette considération particulière. Combien de fois out-its voté la censure à l'Assemblée? Ils manient voluntiers excommunication et imprécations, mais les actes ne suivent pas, ou, plus précisément, n'ont pas suivi. Le tun pourrait changer demain, moins à cause de Maastricht que du maintien du mode de scrutin. Mais à dix mois des prochaines législatives, cela u'a plus d'importance. Pour les vols et cambriolages, il en va tout autrement : les enquêtes de « victimation » (1) confirment que leurs auteurs sont en général ano-nymes. Troite formule de médiation se trouve de ce fait sévèrement limi-tée.

Entrevue par le comité Peyrefitte en 1976-1977, réellement mise sur pied par la commission Bonnemaison au début des aunées 80, la prévention constitue la seule nonveanté de taille de notre politique criminelle. Non qu'elle filt ignorée jusque-là. Au contraire, nous disposinns d'une assez bonne formule de prévention spécialisée avec les clubs et équipes de prévention. Avec le dureissement de prévention. Avec le durcissement du climat social et économique à partir du milieu des années 70, elle n'a plus suffi : il fallait l'enchâsser dans une prévention générale.

M. Marchais, au jeu de la barbichette, et la droite, comme ils disent, reviendra au pouvoir pour longtemps.

(1) Le Nouvel Observateur. 1-13 mai 1992.

Roger Stéphana est écrivain.

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL :

de 1985? On ne saurait le dire avec certitude. Toujours est-il que les trou-bles de l'automne 1990, ceux du printemps 1991 ont montre la néces-sité d'une relance, d'un recentrage de la prévention. Nous manquions il y a quinze ans d'une prévention géné-rale. Il fant veiller aujourd'hui à ne pas perdre la spécificité de l'action

préventive (2). Même couronnée de succès, une politique de préventinn ne peut constituer à elle seule toute la poli-tique criminelle. L'encombrement de nos maisons d'arrêt en est le signe le plus visible. C'est (ni qui a conduit M. Chalandon à s'engager dans la construction de 15 000 nouvelles places (réduites ensuite à 13 000 par M. Arpaillange). Par la même occasion, on a introduit un nouveau sys-tème de gestion mi-publique, mi-privée, qui n'est pas sans rappeler

#### Un pian Chalandon --- tous les trols ans....

Mais cet effort a'est-il pas vain, comme s'il créait un appel d'air? Un expert une disait récemment: si les projections se révelent finnées, il nous faudra un plan Chalandon tous nous faudra un plan Chalandon tous les trois ans. La question se pose de savoir si nous voulous payer un tel prix pour une dissuasion douteuse et des taux de récidive pen encourageants. Plus grave, le mécontentement des victimes ne diminue pas pour autant : on se fait plaisir, mais on répond peu à la demande sociale.

Il faut donc comprendre les méca-nismes de cette situation. Trut d'abord notre taux de détention prod'abord notre taux de détention pro-visoire par cent mille habitants est quasiment le dnuble de celui du Royaume-Uni ou de la République fédérale d'Allemagne. Certes, il cède queique peu depuis 1985, moins cependant qu'on pourrait le supposer en voyant l'érosion du nombre de mises en détention provisoire depuis cette époque. C'est que la durée moyenne de ces détentions diminue à peine.

Cet usage intempérant de la déten-tion provisoire semble s'expliquer par les dysfonctionnements du système pénal. Délais de jugement, abon-dance des défants, idfficultés d'exécu-tion des peines... Tous ces motifs semblent incliner à détenir les déférés à faibles garanties de représentation.

ADMINISTRATION:

ceux à statut précaire dont le nombre croit en période de chômage endémique sans pourtant que personne soit positivement partisan d'une telle

Les réformes législatives sembler avoir atteint tout l'effet qu'on pou-vait en attendre : celle de 1984 a entraîné une baisse du nombre de détentions provisoires, vraisemblablement en inclinant le parquet à recou-peratoire. Il s'agit aujourd'hui d'un problème de finactionnement judi-ciaire: diminuer notre taux anormal de détention provisoire ne peut s'ob-tenir ni au Parlement ni en prison. La solution est au palais de justice : il faut raccourcir des délais qui ne cessent de croître et assurer l'effecti-vité du processus pénal.

#### Maîtriser .. le contentieux

Quant aux peines, leur durée moyeune ne cesse d'augmenter depuis quinze ans. Longtemps, les voleurs et cambrinleurs ant fourni l'essentiel des condamnés à l'emprisonnement. Depuis quelques années, étrangers en situation irrégulière et produire de structions de surdisants returnent une vendeurs de stupéfiants prennent une vendeurs de supenants prement une place croissante. La sévérité des juges suit celle du législateur; à plusieurs reprises celui-ci a sensiblement relevé l'échelle des peines, singulièrement en matière de stupétiants et lors des débats sur le futur code pénal.

Ocoais sur le tutur code penal.

On a vi le un moyen de donner des gages à l'insécurité; on y a vu aussi une sorte de contrepartie à l'abolition de la pelne de mort. En fait, une telle politique législative produit vraisemblablement un appel d'air, elle incite les juges à relever leurs sentences. Rien de plus conforme à la démocratic que estre conforme à la démocratie que estre sensibilité aux signaux du législateur. Elargissons maintenant notre

vingt ans, en valeur relative, l'emprisonnement a an moins conserve sa part. Le sursis, la probation et les autres peines de substitution ont gagné ce que l'amende a perdu; il n'y a pas en globalement substitution à l'emprisonnement, mas aux peines pécuniaires. Tout se passe commé si les juges avaient surtout tiré les conséquences des faibles facultés contributives de leur «clientèle». Ils ont peut-être été sensibles aussi au médiocre reconvenient des amendes. Le score décevant des peines de substitution doit aussi être évalué en tenant compte de la médiocrité des ressources effectivement allouées pour leur mise en œuvre, en raison de la priorité budgétaire accordée au

carcéral:

La gestion des flux, celle des dunées du processus pénal, voici un problème prioritaire. A chaque phase, les délais ne cessent de croitre depuis trois décennies. Rien d'étondepuis trois deceannes. Cura d'entre nant à cela : le nombre de condamnés pour crimes; délits et contraventinns de cinquième classe a triplé, sans compter l'explosion des petites contraventions:

Aucune institution ne pourrait subir impunément une telle tornade. Conséquence: des durées de moins en moins maîtrisées... et des comportements compensatoires, par exemple une détention provisoire de plus en plus longue. Cette tendance à préjuger, à déplacer vers l'amont les décisions essentielles de facto, s'est trouvée renforcée encore par la faible effectivité du processus: la part du effectivité du processus : la part du

défaut devient déraisonnable. Les huissiers ayant tenoncé à citer dans les grandes villes, l'exécution des peines est incertaine, police et gen-darmerie n'y voyant point promté. C'est l'occasion de le remarquer : le bon fonctionnement de la justice

dépend souvent de collaborateur extérieurs qui semblent, de manièn générale, considérer leur concours la justice comme peu prioritaire. Il s'agit probablement d'un reflet du statut de la justice dans l'organisation des pouvoirs et des services publics.

Fondamentalement, réapparaît sous toutes ces difficultés un problème déjà aperçu il y a quelques années mais jamais vraiment traité, celui de la maîtrise des contentieux. Dans trois domaines, la situation est devenue explosive au cours des der nières décennies.

• La circulation routière. - Il a probablement manque une adminisration autonome de la route qui en soit complètement responsable, y compris d'assurer sa police. Elle aurait pu régler l'essentiel par tran-saction administrative comme c'est la pratique dans tous les autres domaines, et trier ce qui nécessitait un recours à la justice. On tend de plus en plus vers cette solution, mais l'outil administratif fait défaut tant que la police de la route est assurée par les services ordinaires.

 Les chèques. – Dans les années 60, na a fartement incité à leur généralisation sans prendre garde années 60, na a intrement incité à leur généralisation sans prendre garde à la rigidité d'une réglementation et d'une intrisprudence élaborées à un âge, où cet usage était restreint. Ensuite, le législateur n'a pas su défaire ce piège, ni en 1972 ni en 1975. Ce sont donc les parquets qui ont dit procéder à une décriminalisation de fait en suscitant les résistances que l'un soit Erralement on tances que l'on sait Finalement, on s'est résoln à confier presque entière-ment la police des chèques aux ben-

 Les vals. — On n'a pas su réo-cienter les pratiques policières dans ce domaine qui mobilise peu les pro-fessionnels. On sous-estime les crispations ainsi suscitées dans plusieurs secteurs de la société.

La justice a peu de moyens pour réguler le flux des affaires qui lui sont confiées. Elle ne peut guère jouer que sur la manière de traiter ce qui lui arrive ou renoncer à en traiter certaines parties. Pendant longtemps, les parquets ont pu intervenir en jouant de l'abandon sélectif des pour-soites. Cet outil ne suffix plus depuis belle hirette. A vouloir lui faire traiter tout et n'importe quoi, on obtient une justice pénale illisible qui ne remplit plus sa fonction sociale. Il fant choisir des priorités.

(1) R. Zauberman et autres, les Vio-times, comportements et autitudes, Paris, CESDIP, 1990. (2) Ph. Robert, les Politiques de gréven-tion à l'aune de la recherche, Paris, L'Harmattan, 1991.

L'Harmatien, 1991.

(3) J. G. Petit, Des peines obscures, la prison pénale en France 1780-1873, Fayard, 1990. On s'appuie sur les remarquables travaux de Pietre Tournier et J. Macioszek, Bass de données e sent séries pénitentiaires temporelles), CES-DIP, 1991, et P. Tournier, Statissiques sur les populations carcérales dans les Etats membres du Conseil de l'Europe (Bulletin d'Information pénitentiaire du Conseil de l'Europe, 1989).

Philippus Robart est directions

▶ Philippa Robert est directeur du Groupa auropéen da recherche sur les normativités (GERN).

Le Monde

# Le Monde

datives, cela n'a plus d'importance,

Ce qui importe, et importera
demain, concerne le Parti socialiste.
Qu'il s'éclaire et qu'il s'assume dans
ses relations avec les communistes, et
tout deviendra normalement possible
en France, y compris un long gouvernement socialiste: M. Felipe Gonzalez ne suscite, en Espagne, ni passion
ni ressentiment. Qu'au contraire, les
socialistes éternellement troublés
continuent à jouer, avec les amis de

continuent à jouer, avec les amis de M. Marchais, au jeu de la barbi-chette, et la droite, comme ils disent, reviendra au pouvoir pour long-

Edité par la SARL le Monde Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944

Principant associés de la société :

Société civile « Les rédacteurs du *Monde »*, « Association Hubert-Beuve-Méry » Société anonyme des lecteurs du Monde Le Monde-Entreprises, M. Jacques Lescurae, gérant.

Reproduction interdite de tout article, souf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, n° 57 437 ISSN: 0395-2037

PRINTED IN FRANCE mements sur les microfilm et index du Monde au (1) 40-65-29-33 Imprimerie
on « Mondo »
12, r. M.-Gmatourg
94852 IVRY Cedex
1391

15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: (1) 40-65-25-99 Télex: 206.808 F Le Monde PUBLICITE

lacques Lesourne, président Michel Cros, directeur général Philippe Dupuis, directeur 15-17, rae du Colonel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 46-62-72-72 Télex MONDPUB 634 128 F

Le Monde TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tepez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

**ABONNEMENTS** code d'accès ABO

1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopleur: (1) 49-60-30-10 Télex: 261.311 F **ABONNEMENTS** , PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

TG.: (1) 49-60-32-90 SUB-REIG FRANCE LUXEMB. PAYS-BAS Teri 19028 400 F 372 F 790 F 890 F 1 123 F 1 560 F 1 620 F 2 886 F 2969 F

ÉTRANGER : par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, renvoyez ce bulletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus

Chargements d'adresse définitifs ou | Pays : ... okres : nos abonnés sont invi-PAR MINITEL

36-15 - Tapez LEMONDE

tés à formuler leur demande deux

somaines avant teur départ, en indiquant leur numéro d'abouné.

### BULLETIN D'ABONNEMENT

| DURÉE CHOIS  | IE .                                          |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 3 mols       | 3                                             |
| 6 mods [     | 3                                             |
| (            | 3                                             |
| Nom:         | <u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u> |
| Prénom:      | <del>,</del>                                  |
| Adresse:     | <u> </u>                                      |
|              | ·                                             |
|              |                                               |
| Code postal: | - :                                           |
| Localité :   | · · · · ·                                     |
| :            |                                               |
|              |                                               |

PP\_Parts RP

201 MON 01

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction : Jacques Lescurne, gérant directeur de le publication 3 runo Frappet directeur de le rédection Jacques Gullu directeur de la gestion Manuel Luchert secrétaire général Rédacteurs en chef : Jean-Marie Colombani Robert Solé (sejoints au directeur de le nidaction) Yves Agnès Jacques Amelric Thomas Ferencal Philippe Herreman Daniel Vernet Anciens directeurs : Hubert Betwe-Méry (1944-1969) Jacques Fastvet (1969-1962) André Laurens (1982-1986) André Fontaine (1985-1991) RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15. RUE FALGUIÈRE
75501 PARIS CEDEX:15
Td.: [1] 40-85-25-25
Téléopieur: 40-85-25-83
ADMINISTRATION:
1. PLACE HUBERT: BEUVE-MERY
84852 VRY-SUR-SENE CEDEX
Td.: [1] 40-85-25-25
Téléopieur: 49-80-30-10

55 m 5 .... 2500

300000

..... 1.734 ..... 72 ( ) 40 ---2 22.5

ر نا **3** :\**⊡**!......... Market a Sec

25.

.....

#27 2 × 1

4

\$ Section 1 7 10.00 4.4 · i: • 🕳 · 🌶 SE STORY OF BUILDING . 4.

1 434

100

en i de

- コーガ 海洋

· Parenti

به ورخود د داد ۲ - - -

W Exec

والمحمد والما

mer 17.0

Sec. 10.0

t groups of and the sample The Park was

to the same grant

inter i file 🚖

Carriage office

----

100.3

- 5 Tag

- An America

2 Call 20

11 mm

Frank Company

A Hay

bes flies, at from Sty2\_15 

The second second Section 2 Section 19 Section 19

No. 125% d A \* \* \*\* \* -

101111 things of the 2 40 64

der St. 1 - 15.8 ton & -2.1 THE RESERVE OF

C & SE AREA 电电池:

4.45

Le Monde ● Jeudi 14 mai 1992 3

que du Haut-Karabakh et l'Azer-

Sur ce point, l'Azerbaidian est

d'un avis radicalement différent.

Pour le représentant de Bakou à

l'ONU, l'ambassadeur Hassan Has-

sanov, le conflit sur l'enclave armé-

nienne à l'intérieur de son pays est

une a guerre entre deux pays indé-

pendants, l'Azerbaldjan et l'Armé-

nie ». Selon M. Hassanov, une

e éventuelle » force onusienne

devrait être déployée sur la fron-

tière entre l'Azerbaïdjan et l'Armé-

nie et e surtout pas » à l'intérieus

Les membres du Conseil, de leur

côté, ne « veulent plus entendre »

parier d'une nouvelle force de

maintien de la paix des Nations

unies: « C'est maintenant très à la mode de demander le recours aux forces de l'ONU des qu'il y o un

conflit, explique un diplomate occi-

dental. L'ONU n'o plus les moyens financiers d'envoyer des forces par-

A la demande de la France, l'as-

pect humanitaire du conflit entre

l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été

souligné dans la déclaration. Paris

a demendé que la mission

d'enquête comprenne des experts

chargés d'examiner les moyens par

lesquels la communauté internatio-

nale ponrrait epporter une assis-

tance humanitaire. Les diplomates

à l'ONU espèrent pouvoir créer

des e couloirs humanitaires » à l'in-

térieur de l'enclave pour acheminer

de l'aide à la population du Kara-

AFSANÉ BASSIR POUR

tout dans le monde, »

de l'enclave.

## Les Nations unies ne peuvent envoyer qu'une mission d'enquête au Karabakh

NEW-YORK (Nations unles)

Harrist .

The second and

THE PARTY STATES

Service to the company of the compa

Seed the contraction

The second second

- 1 . ·

Garage Control

and the same with the

Marian -1

10 4 5 Aug

CANAL TON

See Section .

er er jaget er en en e

the character of

E Fine years

The same of the sa

Marie Care Control

THE PARTY OF THE P

And the second

THE ME

The second second

Action William

T

-

A STATE OF THE STA

A ALLE

Appropriate the

-

F. Car

\*\*\*\* 1 mm \*\*;

104

200

.....\*

THEY .

Service Service Services

the second second

TOTAL CONTRACT OF THE PARTY OF

correspondance

Le Conseil de sécurité des Nations unies est formel : pas de «casques bleus» pour le Kara-bakh: l'ONU n'en e pas les moyens financiers. Réuni mardi après-midi, le Conseil de sécurité a seniement décidé d'envoyer, en dépit des réticences à peine voilées de Washington et de Londres, une mission d'enquête dans la région. Cette mission se rendra, des jendi-14 mai, dans le Karabakb pour e établir les faits ». Elle sera dirigée par un diplomate espagnol, M. Francesco Vendrell. Celni-ci. sera accompagné de deux membres du bureau de l'action humanitaire des Nations unies sinsi que d'un diplomate du Haut-Commissariat pour les réfugiés.

#### « Couloirs humanitaires »

A la suite de l'aggravation de la situation militaire dans le Karabakh, les représentants de l'Arménie et de l'Azerbeidjan à l'ONU ont en effet saisi le Conseil de sécurité. Dans une lettre edressée au président du Conseil pour le mois de mai, l'Autrichien Peter Hohenfellner, le président de l'Arménie, M. Levon Ter-Petrossian, e demande une reunion d'urgence. Il réclame l'envol d'une force de maintien de paix des Netions unies. Dans cette lettre, M. Ter-Petrossian tient à souligner que son pays ne fait pas partie de ce conflit qui se déroule entre « la Républi-

AZERBAIDJAN : manifestations de colère à Bakon. - Des manifestants armés ont brièvement encercié le Parlement de Bakou, mardi 12 mai, pour protester contre l'armée azerbaldjanaise après la perte de Choucha, dans le Kasabakh. Ce revers militaire contre l'Arménie a provoqué une crise politique en Azerbardjan: - [Reu-

O GEORGIE: nouveaux combats en Ossétle. – Des bombardements géorgiens ont fait plusieurs morts en Ossétie du Sud, mardi 12 mal; selon les médias russes. L'Ossétie du Sud, întégrée à la Géorgie, s'est déclarée indépendante et demande à être rattachée à l'Ossétie dn Nord, qui dépend de la Russie. -(Reuter.)

I TADJIKISTAN : de nonveaux morts. - Six militants de l'opposition tadiike ont été tués par balles mardi 12 mai à Kouliab par des hommes de la garde nationale, récemment créée par le président communiste Rakhmon Nabiev. -

O UKRAINE : le président Kravtchouk n'ira pas au sommet de la CEL - Le président ukrainlen Leonid Kravtchouk a annonce mardi 12 mai, en rentrant des Etats-Unis, qu'il ne pourrait pas se rendre an sommet de la CEI, le 15 mai à Tachkent, en raison d'une visite du président finlandais. L'absence de M. Kravtchouk compromet les chances du sommet d'aboutir à des résultats concrets. - (Itar-Tass.)

#### BELGIQUE : la grève des policiers liégois

## Des flics, la fleur au fusil

BRUXELLES

de notre correspondant

Même s'ils en apprennent de belles sur les magouilles de leur municipalité - ainsi l'ex-bourgmestre de le ville, M. Edouard Close, comparaît actuellement devant le tribunal correctionne de sa ville pour procédés douteux dans la concession du mar-che des horodateurs da stationnement - lea automobilietes liégola ont, au moine, une consolation : pour des raisons indépendantes du procès en cours. ils peuvent garer leur voiture n'importe où sans risque de contravention.

Le plus grande partie des quelque huit cents hommes de la police municipale sont en effet en grève : pas de procèsverbaux pour les délits mineurs, pas de délivrance; non plus, de papiera edminiatratifs, ce qui est moins drôle dans un pays passablement bureaucratique.

En Belgique, le pullee est payée par les communes, ce qui la distingue de la gendarmeria, prise en charge par le budget national. Malgré le piteux état de aes finances, Liège avait pro-mis une augmentation à ses agents, avac rettrapage per étapes du retard accumulé. Mais les autorités provinciales de tutelle - concernées dans la mesure où elles sont appelées à éponger une partie du déficit -ont fait trainer les choses, peutêtre pour s'attribuer plus tard le mérite d'une augmentation définitive, rivalités entre collectivites territoriales et errière-panséas politiques n'étant jamala absertes. Majoritaires, le syndicat autonome de la police et

celui qui est dans la mouvance du Parti libéral ont entrepris une action de protestation, non sui-vie par les affiliés des deux grandee confédérations, chrétienne et socialiste, qui crient au corporatieme et militent pour une action commune de l'ensemble des salariés et fonction-

Tout y est passé depuis trois aemainea : grève de la faim, envol aystématique de certificats médicaux d'incapacité de travail (520 certificats en tout) et, lundi 11 mai, restitution symballque des ermes de service au elège de l'hôtel de police, parfois dans du papier cadeau et avec une fleur dans le

li n'est pas sûr que la population apprécia longtamps cet humour syndical, alors qu'une remise en ordre des financee municipales s'esquissait grâce à quelques échevins compétents et intègres. La dette est de 32 milliards de francs belges (5,3 milliarda de francs français), le double du budget annuel de la ville. C'est besucoup, mais moins qua la dette de l'Etat, qui fait einq fois la budget national.

Male qui peut vralment danner des leçons de civisme aux flics en colère? Chaque jour de nouvesux scandales financiers aont découverte. Quant eux aesaesins d'André Cools, ancien vice-premier ministre dans la gouvernement national et figure de proue du Perti socialiste l'égeois, abattu dans un parking l'été demier, ils cou-

rent toujours. JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE Les combats en Bosnie-Herzégovine

# Washington rappelle son ambassadeur à Belgrade

Oueloues heures seulement après que les Etats-Unis eurent embolté le pas à la CEE en annonçant, mardi 12 mai, le rappel de leur ambassadeur à Belgrade, les Serbes nut proclamé unilatéralement un cessez-le-fen devant prendre effet mercredi en Bosnie-Herzégovine, où les combats ont toutefois redou-blé d'intensité après le départ de Sarajevo des derniers observateurs

La durée de cette trève décidée par les dirigeants serbes est de cinq ours. Le «Parlement» serbe de Bosnie-Herzégovine, réuni à Banja Luka, au nord-ouest de Sarajevo, a également appelé la CEE à rouvrir, d'ici le 19 mai, la conférence de paix qu'elle, parraine afin qu'nn au conflit bosniaque - Serbes, Musulmans et Croates. Le texte précise que si les Douze refusent de répondre à cette offre, les Serbes de Bosnie appelleront les Serbes du monde entier à les reioindre dans la « lutte pour leur

Les douze derniers observateurs de la CEE en Bosnie-Herzégovine ont quitté mardi Sarajevo en expliquant qu'il était devenu trop dan-gereux d'y travailler, « Nous prenans trop de risques. On constate une hostilité à notre égard et certoines personnes ne sont plus contrôlées », a déclaré le chef de la mission européenne, le Portugais Antonio Santos.

Le retrait des observateurs survient au lendemain des sanctinus diplomatiques décrétées par la Communauté, qui e notamment décidé le rappel des ambassadeurs européens (le Monde du 13 mai). Cette même décision a été prise par Washington, e à la lumière de l'agression perpetrée contre la Bosnie-Herzégovine par les responsa-bles civils et militaires serbes».

Belgrade a rejeté les accusations des Douze à son encontre et estimé que ces derniers avaient agi nvec une « vigueur démesurée ». Le ministère des affaires étrangères de la nouvelle Fédération vousoslave (Serbie et Monténégro) accuse, dans un communiqué, la Communanté européenne d'être « en partie

dait à voir quelque chose de sem-

blable à Beyrouth. Mais cela était pire : «J'ai voulu prendre des pho-

tos, mais j'ai renonce car ce que j'ai

vu dépasse l'entendement »

nie-Herzégovine et de e manques d'objectivité » en rejetant, « sans arguments», la responsabilité de cette guerre sur l'ermée yougoslave et la Scrbie.

La CEE est également accusée d'apter « pour l'offrontement » en décidant l'isolement de la délégation yougoslave dans les farums internationaux. Le Cnmité des bauts fonctionnaires de la CSCE a en effet, décidé mardi à Helsinki d'exclure la délégation yougoslave (Serbie et Monténégro) de ses travaux sur la question yougoslave, et ce jusqu'au 30 juin, date d'un nonvel examen de la situation. - (AFP.

## « Casques bleus » désenchantés en Slavonie orientale

Les soldats de l'ONU préparent, sans illusions, une phase cruciale : démilitariser cette région désormais à majorité serbe

SLAVONIE ORIENTALE

de notre envoyée spéciale

Des champs labourés et semés, des villages intacts, où les enfants jouent dans les cours d'école : la riche plaine de Slavonie orientale offre à certains endroits l'image trompeuse d'une campagne paisi-ble. Les pièces d'artillerie dirigées vers la ligne de front toute proche, les soldets déambalant dans les rues et les barrages à l'entrée et à la sortie de chaque village – sans exception, – tout rappelle pourtant que la région est en guerre.

. Et ce petit garçon de huil ans tout an plus, en tenne camouflée, le fusil pointé sur la route, le sait pien. Pourtant, dans son village où les Serbes étaient majoritaires, il aye aucune trace de combats. Pas plus que dans le village voisin de Sotin, situé en face de la frontière de la Serbie. Le réserviste serbe que nous prenons en stop pour quelques kilomètres indique trois maisons en ruine, aux murs calci-nés par le feu : «Le Club !! et ces deux autres restaurants appartenaient à des Croates, des extrémistes, qui ont rejoint la garde nationale de Tudjman.»

Dans cette région de Croatie,

par l'ex-armée féri ale et les milices locales serves, la pinpart des villages croates ont été littérale-ment rasés par les obus. Tout comme Vukovar, cette ville baroque au bord du Danube, où Serbes et Croates étaient étroitemenl mêlés. Dans deux jours, ce réserviste, venu de Voïvodine (province du nord de la Serbie), quittera la Slavonie en vertu de l'ordre de la présidence fédérale de rapatrier immédiatement que la control de la control médiatement sur le territoire de la nouvelle Yougoslavie les soldats serbes et monténégrins. Dans les semaines suivantes, ses compa-gnous d'armes devront également rendre leur uniforme yougoslave, puisque eette région de Croatie sera démilitarisée par la force de protection des Netions unies.

La Slavonie orientale, le Srem occidental et la Baranja, territoires de l'est de la Croatie, adossés à la de la croate, acosses a ta Serbie et peuplés par une forte minorité serbe (en moyenne 30 % de la population), se treuvent dans l'une des zones de déploiement des «casques bleus» de la FOR-PRONU (forces de protection des Nations unies).

Installés depuis le début de mai,

les unités russes, belges et luxem-bourgeoises ainsi que le personnel

de transmission hollandais et l'unité du génie canadien sont prêts

à entreprendre la phase cruciale de la mission de l'ONU: la démilita-

risation de la région. « Nous serons chargés en un premier temps de superviser le retrait de l'armée fédé-rale, et ensuite de désarmer les

forces paramilitaires », explique le

commandant adjoint du secteur est, le colonel belge Paul Malherbe, rappelant que le seul élément armé autorisé par le plan de paix des Nations unies sera la police locale.

Aussi, ajoute-t-il, si une partie des effectifs « fédéraux » et origi-

naires de la région désirent rester sur place, « ils seront contraints de reprendre la vie civile et de déposer leurs armes ». Si le colonel Mal-herbe se refuse à révêler les diffi-

ner des gens qui se haïssent depuis si longtemps», estime le caporal canadien lan Stevens. Pour ajouter aussitôt que dans la région « chaque homme et son chien ont un fusils.

Il constate aussi, depuis l'arrivée des «casques bleus» que les bérets de même couleur et les véhicules blancs sont très appréciés des com-battants. «Ils utilisent nos couleurs pour éviter les tirs ennemis lorsqu'ils se rapprochent du no man's lond séparant les Serbes des Croates. » c. Avez-vous remarque un

Dans le secteur oriental, Russes et Canadiens se côtoient mais ne se « fréquentent » pas. « Les Russes sont beaucoup plus proches de la population locale. Ils comprennent

langue; ils fraternisent avec les Serbes et les autorités locales, ils organisent des fêtes », raconte le caporal canadien Paul Mehlitz, qui fait allusion notamment au ban-HONGRIE



certain nombre de véhicules tout terrain et de camions de l'armée yougoslave fraîchement repeints en . bleu pâle?», poursuit-il, tont en laissant entendre que les forces de police locale s'approprient du matériel militaire avant que l'exarmée yougoslave se retire.

Les officiers canadiens du génie reprochent par ailleurs à l'armée yougoslave de ne pas coopérer, de refuser souvent par exemple d'indiquer où se trouvent les champs de mines. Comment tenter de rétablir la paix et la sécurité et de faciliter le retour des populations si le ter-rain reste truffé de mines et d'obus qui n'ont pas explosé? Le pro-blème se pose justement à Vukovar, où l'unité canadienne a pris ses quartiers. Lorsque le capitaine Stevens est arrivé dans cette ville fantôme « libérée» le 18 novembre dernier par l'ex-armée yougoslave et les irréguliers serbes, il s'atten-

quet du 9 mai, offert aux seuls Russes par une entreprise de Belgrade à l'occasion de la « victoire contre le fascisme».

Pour le jeune soldat russe de dix-neuf ans qui est arrivé il y a un mois dans la petite ville slavone d'Erdut, le peuple serbe est « un-peuple frère de religion orthodoxe » et les territoires nu est déployée la FORPRONU « doivent revenir à la Serbie». Les deux caporaux cana-diens restent prudents et estiment pour le mament que la région est un e no man's land ». Un autre sons-officier prétend an contraire qu'il s'agit de la Croatie l

L'avenir des trois secteurs protégés par les Nations unies sera négocié dans le cadre du règlement de la crise yougoslave. Le dispositif nnusien se contentera de retablir la paix et de permettre le retour des habitants - en l'occurrence des non-Serbes - syant fui les combats

et ayant été chassés de leurs foyers. Il envisage aussi, une fois le statu quo ante bellum rétabli, na référen-

dum sur l'avenir de ces territoires.

La population serbe, qui représente depuis les affrontements la majorité absolue en Slavonie orientale, revendique immédiatement la consultation pour ennsacrer le sécession de cette enclave du reste de la Croatie. Rappelant que les Serbes de Croatie avaient opté en mai 1991 pour leur maintien dans la Yougoslavie, puis proclamé le République serbe de Krajina sur tous les territoires de Croatie conquis par l'armée fédérale et les milices locales serbes, les habitants de Vukovar s'aporêtent à voter des cet été le rattachement à la nou-

#### Expulsions massives des non Serbes

L'un des enjeux de la guerre en Croatie a justement été le déplacement des populations, impliquant le modification de la structure processus se poursuit en dépit de l'arrivée des « casques bleus ». Les officiers de l'ONU déployés dans le secteur oriental affirment que 33 000 Serbes ont emménagé dans des maisons abandonnées par des non-Serbes et que les autorités locales procèdent à des expulsions massives.

Mille deux cents non-Serbes -Croates, Rutbènes, Slovaques et Hongrois - auraient été chassés de leurs fayers durant ces derniers mois. En avril nntamment, cent vingt personnes ant été expuisées par des Serbes armés et contraintes de traverser à bord de trois bus un ehamp de mines à proximité de Marinci. Les officiers des Nations unies estiment que ces expulsions sont très organisées et que la police locale est directement impliquée dans certains cas. Aussi dénoncentils e les pressions exercées contre les non-Serbes, la violation des droits de l'homme et les actes de vio-

FLORENCE HARTMANN

#### MARC HONEGGER SD PAUL PREVOST « Impossible de les désarmer...»

Le premier DICTIONNAIRE DES ŒUVRES DE ART VOCAL

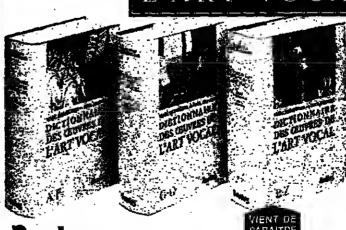

Lous les genres de l'art vocal: l'opéra, les œuvres religieuses, les airs de cour, les lieders, les airs populaires.

3500 œuvres sont classées par ordre alphabétique: 2000 extraits musicaux illustrent le commentaire de l'œuvre. Des hors-texte, un index et un glossaire enrichissent cet ouvrage. 3 volumes, 2576 pages dont 128 pages de hors-texte en couleurs, format 170z240, 200 illustrations en couleurs et en noir et blanc, reliés skivertex avec fers, tranche-files, sous jaguette en couleurs.

Grand Prix de l'Académie Charles Cros

cultés de la mise en pratique de cette mission, ses hommes ne dissi-mulent pas leur appréhension. « Il est quasiment impossible de désar-

ESPAGNE: provoquant le mécontentement des syndicats

M. Felipe Gonzalez a exposé un programme économique de rigueur

MADRID

de notre correspondant

Après avoir déserté pendant plus d'uo an les plateaux de la télévision – soo calendrier, disait-oo, était trop chargé, – M. Felipe Gonzalez est réapparu, lundi 11 mai, sur les écrans pour expliquer un programme économique marqué au sceau de la plus grande rigueur.

Cette fermeté a soulevé un véritable tollé dans les syodicats et reudu encore plus teodue uoe situation sociale dejà difficile. Préludaut à la grève générale du 28 mai, la première depuis quatre ans, trois millions de jnurnées de travail ont déjà été perdues, pour cause de grève, su cours des quatre premiers mois de l'année.

M. Felipe Gnnzalez a pourtant affirmé qu'il oe changerait pas soo programme écocomique. Le nouveau défi espagnol, a-t-il déclaré en substance, c'est le rendez-vnus européen de 1997. Il faut que l'Espagne soit dans le peloton de tête de la Cummuuauté européenoe que la Communauté européence pour accéder à l'Uoion économique et manétaire. Etre parmi les grands, «ce n'est pas le caprice d'un militant européen, affirme Felipe Gonzalez, mais c'est une obligation».

Le plan de convergence que défend le gouvernement socialiste repose sur deux piliers: la réduction de l'inflation de 6 % à 3 % en 1996 et une diminution drastique des dépenses publiques, qui dnivent être ramenées de 4 % à 1 % dn PIB d'ici quatre ans. Certes, reconnaît Felipe Gonzalez, un ne peut pas mobiliser l'opinion publique avec un tel projet. que avec un tel projet.

Il a donc expliqué aux Espagnnis que ce plan de convergence avec l'Europe signifiait que, même si on avait fortement progressé depuis l'entrée dans la CEE en 1986, il y avait encore du chemin à faire pour être parmi les pays compéti-tifs de la Communauté. Ce programme, c'est doue la certitude de créer des emplnis et d'augmeuter les iuvestissements. Pour le mettre en chantier, ajoute le président Gonzalez, « je ne demande pas des sacrifices aux Espagnols mais des

A elle seule, la première des nesures concrètes adoptées par le gouvernement, que les syndicats appellent le decretazo (le coup du décret), a mis le feu aux poudres. Ce texte, adopté par le Parlement le mois dernier, réduit le montant et la durée des prestations de chômage. C'est pour protester con-tre ce décret que l'Espagne sera paralysée le 28 mai à l'appel des deux grandes centrales syndicales, l'UGT (socialiste) et les Chumissions ouvrières (d'obédience com-muniste).

Dans un soodage publié il y a quelques jours par le quotidien El Mundo, 51 % des Espagnols interrogés déclaraient comprendre les motivations de cette grève. C'est que le chômage, l'uo des plus forts de la Communauté européenne, est la plaie de l'écocomie espagnole.
Même s'il a diminué pour le
deuxième mois consécutif en avril,
il touche plus de 15 % de la popu-lation active. — (Intérim.)

TCHÉCOSLOVAQUIE : M. Havel met en garde cootre la « décomposition sauvage » de l'Etat.

— Le présideot tehécoslovaque Vaclav Havel a lancé mardi t2 mai « décomposition sauvage » de la Fédération à la suite d' « actions unilatérales et irréfléchies». Dans un discours télévisé prononcé à la veille de l'ouverture de la campagne pour les élections parlementaires des 5 et 6 juio, M. Havei s'est pronnucé pour une « fédération authentique, animée d'un nouvel esprit et basée sur un arrangement qualitativement nouveau ». (AFP, Reuter, UPL)

# PROCHE-ORIENT

LIBAN: après la chute du gouvernement Karamé

# M. Rachid Solh a été nommé premier ministre

BEYROUTH

de notre correspondant

Une semaine après que M. Omar Karamé et soo cabinet eurent été balayés par une fronde populaire, à cause de la dégradation massive du pouvoir d'achat des Libanais, son successeur a été désigné, mercredi 13 mai, à la suite de consultations parlementaires. Il s'agit de M. Rachid Solh, qui a obtenu de 57 à 72 suffrages, seloo que l'on tient compte sculement des députés qui l'ont nommé en première position, on de ceux qui l'ont désigné comme leur second candidat. 103 députés ont participé au serutin sur les tO8 que compte le Parlement. Une semaine après que M. Omar

M. Solh dispose d'une majorité, mais est-ce à dire qu'il aura la

tâche facile pour former sou gou-vernement? Dejà les difficultés s'anooncent. Noo seulement les trois priocipales ex-milices – Forces libanaises, Parti socialiste progressiste et AMAL - réclament deux portefeuilles chacune, dant un pour leur chef avec rang de ministre d'Etat, mais des Chrétiens dits «indépendants» - par rapport à la Syrie - cherchent discrètement à s'assurer la minorité de blocage

Les appétits de différents déjà de gonfler les effectifs dn futur gouvernement et l'on reparle d'un cabioet de treote mioistres, ainrs que l'oo se plaignait que le précédent fut pléthorique. Enfin, et surtout, on ignore si la Syrie, après avoir donné son agrément à la

premier ministre, soutiendra la for-mation de son cabioet ou te laissera s'empêtrer dans les contradicsera s'emperer dans les contrations libanaises. Car sans te blanc-seing syrien rien o'est évidemment possible à Beyrouth et il oe faut pas perdre de vue que c'est pour avoir défié les pleins pouvoirs de la Syrie que le cabinet Karamé a été forcé de démissionner.

En attendant que la situation se décante, les Libanais ont accueilli avec espoir la désignation rapide du nouveau chef du gouvernemen Le dollar a reculé de plus de 15 % en quarante-huit heures, et de 30% depuis le départ du gouvernement Karamé, revenant mardi eo-des-sous de 1 500 livres après avoir dépassé les 2 000.

LUCIEN GEORGE

#### ISRAĒL

## Jérusalem reproche à Washington de soutenir le « droit au retour » des réfugiés palestiniens

Les Etats-Unis ont rappelé mardi 12 mai qu'ils soutenaient la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations unles établissant le droit des réfugiés alestiniens au retour dans leurs foyers ou à des compensations. Cette prise de position est survenue quelques heures avant de l'ouverture à Ottawa d'un groupe de travail sur les réfugiés dans le cadre des négociations multilatérales de paix au Proche-Orient.

« Choquante, naïve, hypocrite». En trois mots, M. Benjamiu Netauyahu, le vice-ministre israélieo des affaires étrangères, a exprimé tout à la fois la astupéfaction » et la colère du gouvernement, à la suite de la réaffirmation du soutien

de l'administration américaine à la résolution 194. Littéralement assiégé par les médias locaux qui, presque tous, avaient fait mercredi matin leur «une» sur ce «nauveau mauvais coup américain s. M. Ehud Gol, le

norte-pacole du ocemier ministre a

#### La résolution 194

Voici, dans la résolution 194, adoptée le 11 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, le passags relatif au droit au retour das réfuglés dana tsurs L'Assemblée générale

« décide qu'il y a lieu de per-mettre aux réfuglés qui le désirent da rentrer dana laurs fovers le plus tôt possible at de vivre en paix avec leurs voisins si que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leura fayers sr pour tout bien pardu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables. »

L'Assemblés «danne pour instructions à la Commission [da conciliation] de faciliter le rapatriement, la réinstallation at le relevement économique et social des réfugiés, ainsi que le paiement des indemnités...»

A l'occasion du 25." anniversaire de la reunification de Jerusalem ...

L'AGENCE JUIVE ET L'AMBASSADE D'ISRAEL

vous invitent à la grande journée

ISRAEL AU QUOTIDIEN

METRO PORTE DE CHAMPERRET PARIS 17.

OPECE PRINT POPE IN CALL LE 17 MAI 1992 DE 10H À 20H.

ALYAID AL'ESPACE CHAMPERRET

fait savoir que l'Etat juif avait officiellement demandé des a éclaircissements » au Département d'État américain. Un «fonctionnnire de haut rang», non identifié mais largement cité dans la matinée par les radios Israélienues a, à son tour, fait part de la «surprise» de l'ad-ministration américaine, laquelle «soutient, depuis 1948» le droit au retour ou à des compensations financières pour les centaines de milliers de Palestiniens qui avaient fui leurs terres, lors de la première guerre israélo-arabe déclenchée aussitôt après la fondation de l'Etat juif en 1948.

« Washington sait bien, a dit M. Netauyahu, que le droit au retour des Palestiniens constituerait, s'il était mis en œuvre, le meilleur moyen de détruire notre Etat en le noyant sous l'afflux de centaines de milliers de réfugiés ». Pour lui, c'est clair, « les États Unis. s'ils étaient conséquents, devralent rejeter » cette résolution tant hounie par l'Etat hébreu. Margaret Tutwiler, porte-pe

role du Département d'État qui a, en quelque sorte, mis le feu aux poudres mardi soir en réaffirmant la position de son g... remement, a certes iodiqué dans la faulée qu'elle se refusait à toute interprétation de la résolution en question et que c'était « aux parties en cause » de s'entendre pour régler le problème, mais cela n'a pas suffi à calmer les appréhensions israé-liennes. «Ce nouveau coup de poignard dans le dos, remarquait amèremeot un fonctinonaire des affaires étrangères israéliennes mercredi matio, nous est porté au moment même où les Arabes vont

EN BREF

G AFCHANISTAN: les milices prêtes a se retirer de Kaboul si « la paix est garantie à 100 % ». - Le général Dostom, chef de la milice ouzbèke, s'est dit prêt, lundi ti mai, a évacuer Kaboul si «la paix est garantie à 100 % s et si a les forces du Hezb-e-Islami cessent leurs attaques contre la capitale ». Ce départ figure parmi les exigences du Hezb. Le médiateur des Nations unies pour l'Afghanistan, M. Benon Sevan, s'est, quant à lui, entretenu mardi avec M. Modjadeddi, président intérimaire, sur l'aide à l'Afghanistan et sur le rapatriement des quelque cinq mil-lions d'Afghans réfugiés su Pakis-tan et en Iran. – (AFP, Reuter.)

THAILANDE: Le premier ministre prêt à démissionner. -Après l'accord intervenu, lundi It mai, entre l'opposition et les partis gonvernementaux sur une modification de la Constitution

clamer leur drolt au retour. à

Israël, on le sait, avait décidé de boycotter le groupe de travail sur les réfugiés qui devait s'ouvrir mer-credi 13 mai à Ottawa, pour deux motifs : d'abord en raisoo de la présence de Palestiniens de la diaspora à ce groupe de travail. Ensuite, et peut-être surtont, parce que le gouvernement savait, dixit son chef M. Itzhak Shamir, « que son their M. Itzhak Shamir, "que-les Arabes profiteraient de l'oce-sion pour faire de la propagande» autour d'une question, le droit au retnur, «totalement inacceptable pour Israël».

Grand ordnmateur du difficile ocessus de paix en conrs. M. James Baker eut beao essayer de rassurer M. Shamir en lui indiquant, par exemple, qu'il demando-rait expressément aux participants arabes de ne pas soulever-cette question du retour pour l'instant, et même que les Etats-Unis s'engagealeut à bloquer, si besoin était, toute discussioo sur ce délicat sujet, le premier ministre de l'Etat' juif ne voulut rieu entendre.

A Jerusalem, finalement, on u'est pas loin de penser que el'intempestive déclaration » de M= Tutwiler - concomittante du rejet, par les protagonistes arabes à Ottawa, des «conseils» de modéra-tinn de M. Baker (le « droit ao retour » des Palestiniens devait être ainsi solennellement réaffirmé mercredi) -, serait en quelque sorte une nouvelle représaille américaine à l'endroit d'un partenaire jugé par trop récaleitrant

PATRICE CLAUDE

prévoyant untamment que le chef de gouvernement devrait être ehoisi parmi les parlementaires élus, le premier ministre, le général Suchioda Krapayooo, s'esti déclaré mardi prêt à quitter ses' fouctions une fois l'amendement voté. Etant srrivé à son poste le 7 avril sans avoir été élu au Parlemeot, l'opposition a réclamé son départ au cours de grandes manifestations la semaioe dernière. - (AFP.)

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde **DES LIVRES** 

Le Mende

## Une histoire de la démocratie en Europe

Antoine de Baecque

EN VENTE EN LIBRAIRIE



Au Liban, où 75 % des familles mettent leurs enfants dans des écoles privées, compte tenu de l'incurie de privées, compte tenu de l'incurie de l'enseignement public, le coût amuel miyeo de la senlarité - 500 000 livres - devient un luxe. Qui plus est, pour compenser la chute de la livre, nombre d'écoles ont réclamé, la semaine dernière, une rallonge immédiate de 100 000 livres, qui a sonné le glas de l'éducation pour beaucoup d'enfants.

Assistante sociale depuis vingt Assistante sociale depuis vingt ans, Man Ghandour, qui travaille au Comité d'aide aux familles dans le besoin, mis en place par Man Elias Hraoui, l'épouse du président de la République, avoue: all nous arrive d'aller voir une famille qui nous a sollicités pour une nide médicale et de nous apercevoir que tous les enfants ont été retires de l'école. Nous nous attendons à une nette Nous nous attendons à une nette augmentation des demandes d'aide à la scolarité lors de la prochaine rentrée, dit-elle, et déjà, des familles nous écrivent pour finir l'arinée. » Dans certaines familles, les parents «choisissent » désormais ceux de leurs enfants qui suivont un enseinement » ne pouvent l'accurage. gnement, ne ponvant l'assurer à

tous.

Autre problème majeur : les soins médicaux. « Mes patients me paient de plus en plus en nature : poulets, légumes, fromages », affirme un médecin de quartier à Beyrouth, qui dit ne percevoir de l'argent que dans un tiers des cas. « Des gens meurent aujourd'hai, faute de pouvoir acheter des médicaments », coufie M= Ghandour, dont l'association accorde désormais ses aides en dollars, et uon plus en livres libenaises. Le coût de l'hospitalisation pour le moindre soin est devenu hors de portée d'un revenu moyen. « Pour moindre soin est devenu hors de portée d'un revenu moyen. « Pour l'accouchement de ma jemme, j'ai dit verser 650 000 livres, raconte Moussa, soit un peu plus de trois mois de salaire, et maintenant je ne sais plus comment faire. » Chanffeur particulier, Moussa se débrouillera sans doute avec l'aide de ses patrons, mais, ajoute-t-il, « je ne dois plus avoir d'enfant».

Des palliatifs très libanais

Face à la déroute de l'économie libanaise, seuls quelques phéno-mènes propres au Liban expliquent mênes propres au Liban expliquent que la situation u'ait pas atteint — mais pour combien de temps encore — un point de rupture. Les liens que mamtiennent avec le village beaucoup de familles leur permettent d'avoir encore un peu de quoi manger, au moins des légumes par exemple. Et puis, dans ce pays aux traditions encore féodales, où le pouvoir ou le statut social se meaure au nombre de personnes que chacun emploie, les riches out tous «leurs» pauvres. Pas une famille aisée qui ne paie, qui les études de l'enfant du chauffeur mi ne paie, qui les études de l'enfant du chauffeur, qui les médicaments du cousin du concierge, on fait travail-ier en surnombre l'un oo l'autre. Enfin, les trois quarts en moyenne des Libanais ont au moins un parent à l'étranger, dont les versements en devises constituent une aide indis-

Mais la méthode a ses limites, et sans des mesures de réformes pro-fondes du système économique et financier de nature à inspirer la confiance, rien ne pourra être fait. Car, les experts en conviennent : la cause de l'effondrement de la moncause de l'effondrement de la mon-naire libranise tient en grande partie anx erreurs de gestion d'un gouver-nement incompétent et corrompn. « Les politiques doivent comprendre qu'on ne peut dépenser sans compter, chors que les restrées financières sont dérisoires », affirme un responsable de la Banque centrale un nonsuit dérisoires », attenne un responsable de la Banque centrale qui poursuit : «Sur 1 500 milliards de livres libanaises dépensés par l'Etat, les revenus fiscaux n'ont pas dépassé 350 milliards » «La priorité devrait être la réconstruction d'une administration, en particulier au ministère. des finances », renchérit un autre, qui souligne que «l'Etat ne possède pas même un recensement des contri-buables ». La refonte de l'administration an profit de personnes compé-tentes – qui ne manquent pas – se heurte toutefois au confessionnahisme, seul critère réel d'attribution des postes, les responsables politiques se comportant d'abord comme défenseurs des «droits» de leur

Répandue à tous les niveaux de l'Etat et de la société, la corruption entraîne une perte de confiance générale et freine en définitive toute mesure qui pourrait supprimer des avantages particuliers. « Dans mon l'immeuble, raconte ainsi un avocat, les vingt deux locataires paient chacun 50 dollars par mois d'abonnement à un gros généraleus, dont est propriétaire un employé de la compagnie d'électricité, Pourquoi cetui-ci chercherat-il à améliorer la distribution publique alors qu'il y perdrait gros? » Pour pratiquement tous les services, un système privé de remservices, un système privé de rem placement a été mis en place, qui profite aux plus débrouillards; quite à ce qu'ils veisent des compensations aux fonctionnaires concernés.

Il est viai aussi que les aides à la reconstruction promises au Liban dans l'euphorie des accords de Taëf ne sont pas venues, sons des pré-textes divers et pas tonjours

La crisc actuelle permettra-t-elle une mise en ordre de nature à redonner confiance aux Libanais de l'intérieur comme à ceux de la diaspora, qui se font avares en investis-sements? C'est l'enjeu du changement de gouvernement, même s'il est à craindre que, compte tem de l'environnement régional, ce soit encore des considérations politiques plus qu'économiques qui priment.

FRANÇOISE CHIPAUX

#### Beyrouth demande à la France de rappeler le général Aoun au « devoir de réserve »

A la suite de déclarations du général Michel Aoun à la presse française, le ministère libenais des affaires étrangères a convoqué, mardi t2 mai, l'ambassadeur de France à Beyrouth, M. Daniel Husson, pour lm rappeler que le général Aoun était astreint au « devoir de réserves et qu'il contrevenait aux « conditions de son hébergement en Frances.

Dans une déclaration à RFI, le néral Aoun avait demandé fundi à la communauté internationale de « s'abstenir de fournir toute aide financière au Liban aussi longtemps que durera l'occupation étrangère (syrienne et israélienne) de ce pays s. Dans un communi-qué, le général, qui a aussi adressé un poiot de vue au Monde (le Monde du 13 mai), avait par ailleurs dénoncé « la tenue d'élections sous la menace des forces etrangères d'occupation ».

□ Raid de l'aviation israélienne contre des bases du Hezboliah. -L'aviation israélienne a effectué dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai deux raids successifs contre des bases du Hezboliah proiranien dans le massif de l'Iglim at-Touffah, faisant face à la «zone de sécurité» occupée par Israel an Liban sud. Le Hezbollah a affirmé qu'il ne déplorait aucune victime. Le dernier raid effectué par l'aviation israélienne dans cette région sud remnatait au 19 février et avait visé également des positions du Hezbollah. – (AFP.)

AUJOURD'HUI QUE CA ON VA PARLER SE MANGE? DES FRUITS DE LA PAIX

the ourthe

the said of the said. . ein feitenbiet bei ين منطقة المنافقة المنافقة المحادث الما الما الما ---LINE BUT A SHARE OF LABOUR

with the same

HARLEST W 4 \*\* ... -4 Vie 3

Market spen 大海線 大道 - - - - - -.. .. ser 4 X40. 7 the files le and all DI THE SECOND - 1907A3 #197 The state of the state of

740

2

and the second specification in The world by 70 90 000000 The same way 2 . Ja Tongan I WELL STORY

TO PATERINA

1.1.

· YOU \*AT

## **AFRIQUE**

SOMALIE: alors que la capitale a retrouvé un calme précaire

## La guerre civile ravage le sud du pays

Des centaines de corps en décomposition parsèment le désert autour de la petite ville de Camsuma, à quelques dizaines de kilo-mètres de Kismayo, la ville portuaire du sud de la Somalie. Si, après des mois de combats san-giants, un semblant de normalité est revenu dans Mogadiscio, e'est maintenant le sud du pays qui est touché par la guerre civile.

Après avoir pris le contrôle d'une partie de la capitale, la fac-tion du Congrès somalien unifié (CSU) dirigée par le général Moha-med Farah Aïdid tente d'étendre son influence au-delà de Mogadis-eio, en s'attaquant aux clans du Sud, regroupés au sein du Mouve-ment patriotique somalien (MPS). «Il y a eu des combats violents. «Il y a eu des combats violents. Nous avons tué au moins trols cents membres du CSU et nous avons nous-mêmes subi de lourdes pertes», affirmait à la fin de la semaine dernière le chef du MPS, le général Mohammed Said Hersi, selon lequel l'« agresseur» e été renoussé.

Des milliers de personnes qui ont fui la capitale se sont réfugiées à Kismayo, où mosquées et églises out été converties en abris de fortune. La ville portuaire a ellemême été considérablement endommagée par les combats. « Il y a seize mois, la région alimentait en bananes et en fruits tout le pays, elle en exportait également; elle avait de grandes usines; maintenant tout cela est détruit », constate le général Hersi.

Pour le chef du MPS, les Nations unies, qui ont réussi à négocier un précaire cessez-le-feu entre les deux factions du CSU qui se battaient dans la capitale, doivent maintennnt prendre en compte les forces en présence dans le Sud: « La paix en Somalie n'est pas seulement l'affaire de ceux qui sont dans la capitale; si toutes les factions ne sont pas directement consultées, il y a peu d'espoir de trouver rapidement une solution pacifique.» – (Reuter.)

med Moada, certaines initiatives

personnelles et sa trop grande complaisance à l'égard du ponvoir. Les

M. Moada an journal du gouverne-ment la Presse, sont motives par

nne action tendant en réalité à « déstabiliser le parti » et par des déclarations « diffamatoires » à

l'égard de certains de ses diri-

En fait, cette crise apparaît sur-

tout comme une querelle de per-sonnes. Elle remonte à juillet 1989,

lorsque le congrès du MDS a choisi M. Mohamed Moada comme prési-

dent, plutôt que M. Ben Jafar qui était lui aussi candidat à ces fonc-

MALAWI : des milliers d'ouvriers agricoles en grève. - Des mil-

liers d'ouvriers agricoles des plantations de thé et de tabac du sud

du Malawi, ainsi que des travail-

leurs de la construction de la région de Mzuzu, dans le nord, se

sont railiés à la grève sans précé-

a, ÉTHIOPIE : un représentant du

Quai d'Orsay en Erythréé. - Le directeur des affaires africaines et

malgaches du ministère français

des affaires étrangères, M. Paul-

Dijoud, s'est rendu en Erythree, à

Asmara, où il a rencontre M. Issaias Aferworki, président du

gouvernement intérimaire, a annoucé mardi 12 mai le porte-pa-

role du ministère. «Ce n'était pas

la première sois que des contacts

étaient établis avec les autorités éry-thréennes », a ajouté M. Daniel

Bernard, indiquant que M. Alain

Vivien, alors secrétaire d'État nux

affaires étrangères, s'était déjà

dent qui affecte le M

le lundi 4 mai. - (AFP.)

M. D.

#### TUNISIE

## Crise ouverte au sein du principal parti d'opposition

TUNIS

% .'≤. <u>\*</u>-

. .

يعين سدرتيارة

100

1 4

温:连维

A ...

The Marie

Spine Carlo

THE PERSON TO

de notre correspondant

La crise qui convait depuis long-temps au sein de la direction du Monvement des démocrates socia-listes (MDS), le principal parti de l'opposition, a éclaté au grand jour. Le conseil national du MDS a annoncé, lundi 11 mai, qu'il avait « suspendu les activités » de trois des quinze membres de son bureau politique, dont la secrétaire géné-ral, M. Mustapha Ben Jafar, en attendant leur comparution devant un conseil de discipline,

M. Ben Jafar et ses partisans, non seulement au bureau politique mais aussi parmi la base, repro-chaient – parfois publiquement – au président du MDS, M. Moha-

MAURICE

Polémique autour d'un billet de banque à l'effigie de l'épouse da premier ministre...

**PORT-LOUIS** 

de notre correspondant La mise en circulation, per le banque de Maunce, d'un bâlet de vingt rouples à l'effigie de l'épouse du premier minintre, M. Aneerood Jugnauth, e provoqué une vive polémique.

Le jour de l'émission du billet, la 20 avril, le gouverne-ment fâtait l'enniversaire de M- Jugnauth; en présence du corps diplomatique. Selon la presse mauricienne et l'opposition travailliste, dirigée par M. Navin Ramgoolam (fils de Sir Seewoosagur Ramgoolam, le épères de l'indé-pendance), in comeidence den daux événementn n semé le trouble au sein de in communauté diplomatique et jeté le discrédit sur le pays. Compte tenu de la cascada de réections provoquées par eatte affaire, le premier ministre n dû reconnaître son erreur devant la Parlement, le erreur devant la ranament, le 24 avril. Il e tenté de rejeter la responsabilité de l'affaire sur le gouverneur de la Banque de Maurice ainsi que sur aon nneien ministre den financas, multiples de l'aucheemenareidoo, qui l'au-raient incité à émettre un billet représentant son épouse, notamment pour marquer le rôle de la femme au aein de la société mauricienne.

La polémique a fragilisé la ecalition gouvernementale, des ministres appartenent au Mouvement militant mauricien n'ayant pae caché leur Irritation face à la emala-dresse, de M. Jugnauth, du Mouvement socialiste mauricien. Ce demier, estiment les observateurs, aurait surtout tort de trop céder aux sirènes de ses e courtisans » et de perdre de plus en plus le contact avec le pays pro-

ALIX DIJOUD

#### Les formations politiques doivent observer une «pause»

Selon un communiqué conjoint, les uutorités de la transition au Togo ont proposé, mardi 12 mai, une « pause momentante » des acti-vités des partis politiques, qui doivent « conjuger leurs efforts pour réaliser un désarmement effectif des individus et des milices ».

Sans en préciser la durée, le pré-sident Gnassingbé Eyadéma, le pre-mier ministre de transition Joseph mier ministre de transition Joseph Kokou Koffigoh et le président du Haut Conseil de la République (HCR, assemblée provisoire), Mgr Philippe Kpodzro, ont décide cette pause, qui devrait permettre à l'exécutif et aux états majors des partis de définir « un code de conduite » pour « régir le déroulement normal des activités politi-

Evoquant un elimat de e psychose généralisée », les trois respon-sables ont invité « les populations à garder leur calme». Depuis la tentative d'attentat contre M. Gil-christ Olympio (le Monde des 7 et 8 mai), les violences entre militants du Rassemblement du peuple togodu Rassemblement du penpe togo-lais (RPT, ex-parti unique) et détracteurs du général Eyadéma ont fait au moins deux morts et vingt blessés, selon des bilans offi-cieux. – (AFP.)

NIGER

#### Trêve et négociations avec la rébellion tonarègue

Le gouvernement nigérien et les dirigeants de la rébellion touarègue ont conclu une trêve de quinze jours, qui doit entrer en vigueur le 15 mai, selon un communiqué conjoint rendu public mardi 12 mai à Niamey, qui annonce également des négociations « pour un juste rèplement de la situation

Ce communiqué précise que les deux parties « sont convenues que l'Algèrie et la France prètent leurs bons offices en vue de la consolidation du processus de paix ». Cet accord fait suite à une visite du premier ministre de transition, M. Amadou Cheffou, en Algèrie. Le gouvernement algérien avait joué un rôle important de médiateur dans les négociations qui ont abouti à un accord en avril entre la rébellion malienne et les autorités

Selon une source sûre nigérienne, Niamey a demandé à Paris de lui proposer une personnalité qui servirait de médiateur, en compagnie d'un représentant d'Alger, étant entendu qu'il ne pourrait s'agir de M. Edgard Pisani. Celui-ci avait joué un tel rôle au Mali, ce qui avait suscité des critiques à Alger. Au cours des sept derniers mois, la rébellion et la répression ont fait trente morts (quinze dans chaque camp). Le Front de libération de l'Air et de l'Azawad (FLAA) détient vingt-neuf militaires ou

## rendu en Erythree. LE MONDE diplomatique

Mai 1992

- NOUVEL ORDRE, RÉBELLIONS, NOUVEL ORDRE, REBELLIONS, NATIONALISMES: Un monde à reconstruire, par Ignacio Ramonet. — Un formidable enneassage incapable d'organiser l'avenir, par Jacques Decornoy. — Nuuveau prêt-à-porter idéulugique, par Armand Mattelort. — La grande métamorphuse urbaine, par Thierry Paquot. — Crise du seus et tentation totalitaire, par Alain Bihr. — Triomphale, fragile démocratie, par Christian de Brie. — L'Occident suisi par la violence des replis identitaires, par Georges Corm. — L'ardente obligation de préserver le fatur, par Bernard Cassen. — De l'islam et de la modernité, par Alain Gresh.
- LIBYE : L'ONU, le droit et la poigne américaine, par Géraud de la Pradelle.
- RUSSIE: L'islam comme ferment des nationalismes, par Alexei Malashenko.
- IRAN ... A la recherche d'une politique régionale, par
- Ahmed Faroughy. • EL SALVADOR : Des lendemains incertains, par
- James Le Mayne. • IDÉES : Penser l'universel, par Philippe Videlier.
- LITTÉRATURE : La Corée et ses bérus

défigurés, par Patrick Maurus. En vente chez votre marchand de journaux - 20 F

# -LA MAISON DES-

# BIBLIOTHEQUES

61 rue Froidevaux 75014 Paris

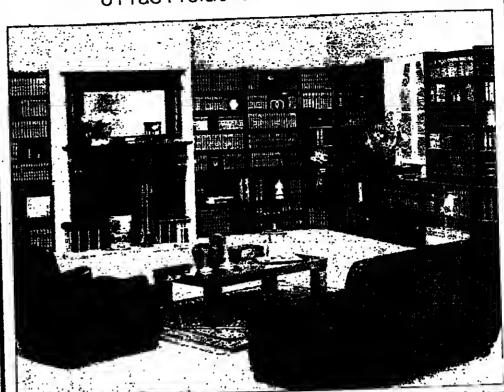

Bibliothèques "Lignu Standard" Acajou - Près de 200 mudèles - 12 hauteurs - 4 largeurs - 4 profondeurs 13 autras versions da teintes et placages d'essences viritables.

## **Du meuble** traditionnel... ... au meuble contemporain.

500 modèles 17 lignes et styles 85 versions (coloris, teintes ou essences de bois)



dans nos magasins PARIS: 61, rue Froidevaux (14e)

Magasin ouvert la lundi de 14h à 19h30 at du mardi Magasin ouvert la lundi de 14 h a 19 h 30 at du mardi au samedi inclus da 9 h 30 à 19 h 30 sans intarruption. RER: Deniert Rochereau - Métro: Deniert Rochereau - Gai-té - Edgard Quinet - Autobus: 28, 38, 58, 68 - SNCF; Gare MONTPELLIER: 8, rue

ARPAJON: 13, Route Nationale 20 (200 m avant ta sortie Arpaion-centre). sortie Arpajon-C Tél 64.90.05.47 VERSAILLES: 64-70, rue des Chantiers Tél, 39.53.66.09 ANGERS : Espace Samo. 87 av. du Général-Patton. 87, av. du Généra Tél. 41.48.44.99

BIARRITZ: 11, rue des Halles. Tel. 59.24.08.74 80 RDEAUX : 10, rue Bouffard. Tél. 56.44.39.42 e RIVE (Point Expo): 30, rue Louis-Latrade, Tél. 55,74,07.32 CLERMONT-FERRAND: 22, rue G.-Clem Tél.73.93.97.06 DIJON : 100, rue Mange. Tel. 80.45.02.45 RAGUIGNAN (Point Expo) :

GRENOGLE: 59, rue Seint-Leurent, Tél. 78.42.55.75 LILLE: 88, rue Esquerri LIMOGES: 57, rue Jules-Noriac. Tél. 55.79.15.42 République (métro Hôtel-de Ville / Louis-Pradel). Tél. 78.28.38.51 LYON: 9, rue de la MARSEILLE: 109, rue Paradis (métro Estrangin). Tél. 91.37.60.54

Sérane (près gare). Tel. 67.58.19.32 NANCY: 8, rue Saint-Michel (face St-Epvre). Tel. 83.32.84.84 NANTES: 16, rue Gambatta (près rue Coulmiers). Tél. 40.74.59.35 NICE: 2, rue Offe Tel. 93.88.84.55 PAU: 27, rua Henri-Falsan Tel. 59.30.20.41 PERPIGNAN: 17, cours Tel. 68.35.61.54 POTTERTI: 42, rue du Moulin-à-Vent. Tél. 49.41.68.48 QUIMPER (Point Expo): Idées Maisons, 17, av. de la Libération, 761, 98, 90, 63, 33 RENNES: 59, bd de la Tour d'Auvergne, Tél. 99,30,56,07 ROUEN: 43, rue des Charrettes Tél 35,71,96,22 SAINT-ÉTIENNE: 40, rue de la Montat Tél.77.25.91.48 STRASBOURG: 11, rue des Bouchers. Tél. 88.36.73.78 TOULOUSE: 1, rue des Trois-Renards (près place Saint-Sernin). Tel. 61.22.92.40 TOURS: 5, rue Henri-

par téléphone 24 h / 24 (1) 43 20 73 33 OU AVEC CE BON >



Bibliothèques "Ligna Standerd" (version



Bibliothiques "Rialto" - 12 modèles - Toutes hautnurs da 2,15 à 2,40 m - 2 largeurs -1 profondeur - 3 versions.



Bibliothèquas "Ligne Or" - 30 modèlea -4 hauteura - 2 largnurs - 5 profondeurs -6 versiona.

|      | BON POUR            |
|------|---------------------|
|      | BON FOON            |
|      | CATALOGUE GRATUIT   |
| 1101 | CA I ALUGUE GIVE OU |

|   | UN CATALOGUE GRATUIT                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | A renvoyer à:  La Maison des Bibliothèques 75680 Peris Cedet 14.  J'almerels recevoir rapidement el grafuillement voire dernier catalogue complet sur tous vos modèles de bibliothèques, evec taril et liste des magasins, cec sans aucun engagement de ma part.  MO 76 |
| İ | Mr. Mme, Mile                                                                                                                                                                                                                                                           |
| İ | Prènom                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| į | Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Code postel                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • | Ville                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Tél                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Profession                                                                                                                                                                                                                                                              |

MONTRÉAL

de notre correspondante L'ancien ministre québécois de L'ancien ministre quebecois de la justice, M. Marc-André Bédard, a confirmé mardi 12 mai que M. Claude Morin, son collègue au gouvernement de M. René Lévesque (indépendantiste, au pouvrir de 1976 à 1985) lui avait révélé au début de 1977 son rôle d'informatique de 1976 au role de 1976 au role d'informatique de 1976 au role de 1976 a debut de 1977 son role d'informa-teur payé par les services canadiens de contre-espinnnage. Après einq jours de suspense, M. Bédard s'est porté au secours de M. Murin, dont il a largement encroboré le récit d'agent dnuble amateur (le

Monde du 9 mai). A l'époque, « j'ai exprimé à M. Morin mon désaccard sur les moyens employés, notamment sur la question des dédommagements d question des genommagements qu'il avait acceptés », a expliqué M. Bédard. « Mois j'ai aussi tenu à lui faire part que je n'ovais aucun doute sur sa loyauté dans la défense des intérêts du Quèbec », a ajouté l'ex-ministre, pour qui «toute cette offoire prend des allures totalement

disproportionnées ».

M. Morin, grande figure du Partiquébécnia (PQ, indépendantiste), dont il fut l'un des principaux stratèges constitutionnels, et responsable diplomatique, a admis le 5 mai, à la suite d'une enquête de la chaîne nationale de télévision Radio-Canada, avoir été recruté à la fin de 1974 par le service de sécurité de la Gendarmerie royale du Caoada (GRC). Il a affirmé n'avnir jamais fourni aueun renseignement sur le PQ ni sur son gougnement sur le PQ ni sur son gou-vernement au cours de la quin-zaine d'entretiens rémunérés qu'il a eus avec les agents de la GRC entre 1975 et 1977.

Entretiens où il se rendait « pour apprendre des choses e et qui portaient uniquement selon lm sur les agissements au Québec de ressortissants étrangers que la GRC soupconnait de vouloir infikrer le mouvement indépendantiste québécois pour le compte des services secrets français, soviétiques ou

Les récits des deux anciens Les récits des deux anciens ministres diffèrent cependant sur un point important. M. Morin soutient avnir informé M. Lévesque de ses contacts avec la GRC dès 1975. M. Bédard dit avnir été interrogé à ce sujet en nuvembre 1981 par M. Lévesque, qui venait, selon lui, d'en être avent. Le premier ministre lui aurait alors fait part de « son désaccord sur les méthodes utilisées par M. Morin ».

M. Bédard a conservé son por-teuille ministériel mais M. Morin a démissionné peu après, geste qu'il a toujours présenté comme une ini-tiative personnelle motivée par l'échec de sa stratégie constitution-nelle. Du côté de l'aile radicale du PQ, où on a toujours douté de la ferveur indépendantiste de M. Morin, le bruit a conru que M. Lévesque avait en fait exigé sa démission. C'est aussi à cette fractinn du parti que s'apparente la poignée de députés péquistes qui, peu après l'intervention de M. Bédard, unt réclamé que M. Morin démissionne ou soit

La direction du parti, comme l'ensemble de la classe politique, a l'ensemble de la classe politique, a trutefinia adopté une attitude plus attentiste. Le président et le vice-président du PQ, MM. Jacques Parizeau et Bernard Landry, s'en tiennent à la ligne officielle adoptée an lendemain des révélatinos de M. Morin: le fait d'avoir reçu de l'argent de la GRC est «inacceptable», mais il n'y a pas lieu de passer de plus amples jugements oi de prendre une quelconque sanction avant que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Et dans le contexte des négocia-tions constitutionnelles en cours au Canada et du référendum sur la souveraineté qui doit se dérouler au Quèbec en octobre, c'est Ottawa que les péquistes pointent du doigt en posant, comme M. Bédard, la question: «A qui profitent les évé-nements actuels, et pourquoi main-tenant?»

CATHERINE LECONTE

#### **ETATS-UNIS**

### Quatre Noirs arrêtés pour le passage à tabac d'un camionneur blanc lors des émeutes de Los Angeles

La pulice de Los Angeles et le FBI unt appréhendé mardi 12 mai avant l'aube quatre Nuirs soupçonoés d'avoir, au début des émeutes de Los Angeles, extrait de son véhicule et vinlemment battu un caminnneur blanc, Reginald Denny. La scéoe, d'une extrordinaire brutalité, avait été filmée d'hélicontère et aussitôt diffusée à la télévision. Le président Bush y avait fait allusion dans son « allo-cutinn à la Nation » le 1 mai au

hommes du FBI et d'une unité spéciale de la police ont effectué une opération en six endroits du quar-tier de South Central (le plns dévasté par les émeutes) mardi à 2 heures 30 du matin. Daryl Gates, le chef controversé de la police de Los Angeles, était présent et a lui-même passé les menottes à un des suspects.

o MM. George Bush et Bill Cliston valaqueurs des primaires de Virginie necideotaie et da Nebraska. — Le président George Bush, chez les républicains, et le gouverneur de l'Arkansas Bill Clinton, côté démocrate, oot remporté mardi 12 mai, les élections primaires de Virginie-Occidentale et du Nebraska. Les deux hommes du Nebraaka. Les deux hommes sont assurés, sauf accident, de s'affronter lors de l'élection présidentielle de novembre qui verra peutêtre un troisième homme en lice, le milliardaire texan Ross Perot, qui envisage très sérieusement de dépo-ser une candidature indépendante.

□ Exécution en Floride de l'auteur da viol et de l'assassinat d'une étu-diante. – Nollie Martin, un homme de quarante-trois ans reconnu coupable du viol et de l'assassinat d'uoe étudiante de dix-neuf ans en 1977, a été exécuté mardi 12 mai au matin sur la chaise électrique du pénitencier de Starke, en Floride. La Cour suprême avait rejeté fundi le recours déposé par l'accusé, arguant de son irresponsabi-lité en raison de troubles mentaux. Un tribunal avait estimé en 1988 que Nollie Martin simulait la folie. Celoi-ci avait pris en ntage sa victime pendant un hald-up, puis l'avair violée, étranglée et poignar-

La police locale n'a pas divulgué l'Identité de ces derniers, mais le Washington Post a révélé qu'il s'agissait de Damien Williams (dixnenf aus), Henry Watson (vingtsept ans) et Antoine Miller (vingt ans). Un quatrième suspect, Gary Williams (trente-trois ans), s'est présenté de lui-même à la police. Tous les quatre sont membres du gang des « Crips », l'un des plus importants de Los Angeles. Ils pourraient être inculpés de tentative d'humieide voluntaire, voies de fait, vols et tortures.

Le camionneur est toujours bos-pitalisé. Il snuffre de graves bles-sures à la tête. « Je sais que beaucoup veulent savoir ce que je pense de ce qui est arrivé, a-t-il dit lundi dans un communiqué. Franche-ment, je n'ai pas d'opinion. C'étair une situation malheureuse, et il s'est trouvé que j'oi été pris ou

D PÉROU: la découverte de nonreaux cadavres porte à quarante morts le bilan de la mutinerle de la prison Mignel-Castro. — La découverte des corps de neuf guérilleros de decès d'une détenne ont porté à quarante morts le bilan de la mutinerie à la prison Mignel-Castro, près de Lima, qui a duré do 5 au 10 mai, a-t-on appris mardi 12 mai de sources policières et 12 mai de sources policières et auprès des familles des prisonniers. Les morts, à l'exception de deux policiers, étaient des guérilleros du Sentiar luminenx, qui avaient ereusé des tunnels et les avaient minès afin de résister aux forces de l'ordre. Il est encore impossible de savoir combien il reste de cadavres dans les décombres, ont précisé des sources policières. Les autorités n'ont pour l'instant ni commenté ni démenti un bilan de l'Association des avocals démocrates, liée au groupe de guérilla, faisant état d'une centaine de tués au cours de l'interventinn policière à Miguel-Castro, une prison de haute sécu-rité, située à 5 km à l'est de Lima.

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT DES Le Monde LIVRES

## DIPLOMATIE

#### A Strasbourg

## La reine d'Angleterre a défendu « l'équilibre trouvé à Maastricht »

La reine Elizabeth II a rendu visite pour la première fois, mardi 12 mai, aux Institutions européannas qui slègant à Strasbourg. Devant les élus européens, la souveraine britannique a jugé que « c'étalt l'équi-libre nécessaire qui avait été trouvé à Maastricht ».

de notre correspondent

Les cinq cent dix-huit représen-tants de l'hémicycle européen attendaient depuis 1988 la venue de Sa Graciense Majesté. Lord Plumh (conservateur britannique), alors président de l'assemblée com-munantaire, avait lancé une invita-tion officielle, mais Ma Margaret Thatcher a'y était opposée.

Depuis le mardi 12 mai, l'ecoutrages a été réparé, et ainsi le Parlement peut s'ennrqueillir d'avoir reçu tous les monarques et présidents de la République des Douze. Vêtue d'un manteau d'un

bleu roi proche de celui du dra-peau européen et coiffée d'un cha-peau de même couleur, Elizabeth Il a ainsi pu rendre hommage à un « Parlement dont l'importance ne cesse de croître», tout en n'ou-bliant pas de saluer Strasbourg, e symbole triomphant de la réconci-liation de la France et de l'Alle-magne, que les pères fondaieurs de lo Communouté considérolent comme un préalable à une grande paix européenne ». Pour faire bonne mesure, la souveraine a non seulement cité Wioston Churchili mais également Jean Munnet (en français).

Après avoir tiré les leçons du traité de Maastricht, qui renforce « la capacité des Européens à agir sur une base européenne lorsque la nature même d'un problème exige une réponse européenne», la reine a consacré une large partie de son discours sux nouvelles adhésions à la CEE, Elizabeth II n'a aucun doute sur les conclusions à tirer du doute sur les conclusions à tirer du déjà vieux débat, cher aux Francais, entre élargissement et appro-fondissement : « Chaque fois que la

Communauté s'est élargie, elle s'est renforcée par la même occasion. » Dans ces conditions, les Douze ont d'autant moins à craindre l'arrivée d'Etats supplémentaires: « Nous avors mijourd'hui une entité dynamique qui peut accueillir de nouveaux membres, tout en offrant au monde extérieur les llens de l'amitié et de la coopération. »

La bofte de Pandore...

C'est avec humour que la reine a C'est avec humour que la reine à évoqué la concurrence entre le Parlement du Royaume-Uni et celui de Strasbourg: « Les députés britanniques n'auront certainement pas manqué d'apporter aux délibérations de cette Assemblée le ton vigoureux des débats de Westminster: style qui peut être cetui de l'affrontement, ainsi que certains de mes oncêtres l'ont constaté. » e Mais, a-t-elle ajouté, les différences de style et d'opinion sont insignifiantes par rapport à la vocainsignificantes par rapport à la voca-tion affirmée des Européens (...) pour la réconciliation et la démo-

cratie. » Dans sa brève allocution devant le Conseil de l'Europe, Eli-zabeth II a également chnisi l'hu-mour pour saluer la tâche accom-pie par l'institution des droits de

Le reine a cité Ernest Bevin, ministre britannique des affaires étrangères de 1945 à 1951, « réputé pour ses qualités d'homme d'Étai européen mais moins pour sa culture littéraire», qui aurait dit : « Si vous ouvrez cette boîte de Pandore, wous la frantagne des de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del dore, vous la trouverez pleine de chevaux de Troie.»

Et de conclure : « En cette circonstance, le jugement d'Ernest Bevin o été démenti, non seulement par le fait que d'autres organisa-tions intergouvernementales se sont, à l'instar du Conseil de l'Europe, dotées d'un organe parlemente mais aussi parce que son Assemblée a rendu d'éminents services, notamment (...) en facilitant l'entrée des nouvelles démocraties d'Europe cen-trale et orientale dans lo grande

MARCEL SCOTTO

## En Grande-Bretagne, les anti-européens relancent la controverse

Le diacours prononcé par la reine Elizabeth II à Strasbourg a servi de prétexte à une nouvelle fronde anti-européenne de la part de l'aila droite du Parti conservateur.

LONDRES

de notre correspondant

On ne saura probablement jamais le fin mot de l'histoire : les «fuites» relatives à la première raine a prononce devant l'Assem-blée européenne étaient-elles acci-denteiles ou délibérées? Toujours est-il que certaines expressions de ce texte, reprises et amplifiées par ce texte, reprises et amplifiées par la presse, ont provoqué mardi une nonvelle controverse enropéenne. L'exercice a beau paraître rituel, dès que le gouvernement de M. Major affiche une conviction un tant soit peu «communautaire», les gardiens de la fiamme «amifiéderaliste» du Parti conservateor se mobilisent pour dénoncer un abandon de souveraineté an détriment de Westminster.

L'affaire est moins anodine lorsqu'on la replace dans son contexte,
c'est-à-dire en prélade à la ratification du traité de Maastricht par la
Chambre des communes. M. Major
y bénéficie d'une majorité absolue
qui se résume à 21 vnix, soit un
nombre à peu près équivalent à
celui des parlementaires du Parti
conservateur qui son! susceptibles
d'entrer en rébellinn contre la direction de leur parti. Les discours à
connotation politique de la souveraine – à plus forte raison ceux qui
impliquent une prise de position impliquent une prise de position internationale de la Grande-Bre-tagne – sont ceusés être inspirés (c'est un euphémisme) par le Foreign Office, nu par Downing

Mardi soir, Buckingham Palace assurait que cette règle avait été respectée, alors que les services de premier ministre, tout en reconnais-

sant que des afuites» avaient bien eu lieu, démentaient avoir quelque responsabilité dans cette affaire. Selon ces indiscrétinns, la reine s'apprêtait à qualifier d'«insignifiantes» les différences entre Parlements nationaux, au regard des engagements de l'Europe en faveur de la démocratie et de la réconciliation, tout en soulignant que l'Assemblée européenne avait un rôle accru à jouer pour renforcer les llens entre nations européennes.

Bref, pour le clan des «euro-scep-tiques», dont M= Thatcher est Fincommode cher de nie, west inmis-ter devait presque abdiquer une partie de ses responsabilités devant Strasbourg. Regroupés an sein de l'aile droite du Parti conservateur et dans le «groupe de Bruges», ils out accusé Downing Street et le Foreign Office de noires intentions, la plus grave étant d'avoir mêlé la souve-raine à une querelle politique, ce qui, pour conserver à la monarchie le respect dont elle bénéficie, ne doit jamais être le cas.

#### Un lourd contentieux

La polémique a apparemment eu pour effet d'atténuer l'enthousiasme royal; la reine s'est contentée de souligner que les différences « de style et d'apinion » des gouvernements étaient sinsignifiantes », tout en se félicitant de la « riche diversité » de la « funille européenne ». A la Chambre des communes, le promier ministre, M. John Major, a pris soin – sans y réussir tout à fait – de calmer le jeu, assurant que la souveraineté du Parlement britannique n'était pas « à lo disposition » de la Chammission de Bruxelles, bien que, dans certains domaines, les décisions européennes puissent être prises « en commun ».

La controverse est révélatrice du

La controverse est révélatrice du elimat politique qui attend M. Major avant la ratification du traité de Maastricht par le Parle-ment de Westminster, et à quelques

semaines de la présidence britanni-que - à partir du le juillet - de la Communauté européenne. Que le premier ministre ait voulu, avant cette date, faire montre d'une plus grande ouverture européenne ne semble guère faire de doute. D'au-tant que l'échéance électorale pas-sée, il peut se considérer anjour-d'oui plus libre de ses choix politiques, notamment vis-à-vis de son prédécesseur et de ses partisans. M= Thatcher doit prononcer ven-dredi, à La Haye, un discours quali-fié par ses proches de a provovigoureusement hostile à l'élargissement des pouvoirs de la Commu-

S'il semble peu probable que la ratification du traité soit menacée (les démocrates-libéraux, et santout le Labour, pouvant difficilement renier leurs professions de foi pro-europécaes), dans bien d'autres domaines la Grande-Bretagne va affrouter, une fois de plus, ses partenaires. Le contentieux le plus délitenaires. Le contentieux le plus déli-cat concerne la question de la sup-pression des frontières européennes, à partir de janvier 1993; qui corres-pond au principe de la «libre circu-lation des marchandises, des per-sonnes, des services et des capitaux», prévu par l'acte insti-tuant le Marché commun.

Londres est opposé à la suppres-sion des contrôles frontaliers sion des contrôles frontaliers (acceptée par les onze autres pays de la CEE), à l'entrée en Grande-Bretagne. « Nous acceptons que les citopens de la Communauté puissent voyager librement mais, naturellement, nous devons vérifier que ce sont des citopens européens », résume M. Douglas Hurd, le secrétaire au Foreign Office. Mais d'autres contenticux subsistent entre la Grande-Bretague et ses partenaires, dont les moindres ne sont pas ceux de l'augmentation du budget européen et de la suppression du rabais financier dont bénéficie la Grande-Bretagne.

LAURENT ZECCHINI

Avant le sommet de La Rochelle

## La Belgique décidera dans quelques semaines de sa participation au corps franco-allemand

Au ministre français de la défense, M. Pierre Joxe, qui lui a rendu nne visite de quelques heures à Bruzelles, mardi 12 mai, le ministre belge de la défense, M. Léo Lacroix, a dit que son pays déciderait « dans les prochaines semaines» de sa participation éventuelle au projet de corps franço-allemand. franco-allemand.

La Belgique, avant de donner sa réponse, insiste pour que le lien entre cette formation de 35 000 hommes – autour d'une division bimée française outre-Rhin, d'une division blindée et mécanisée alle-mande et de la brigade mixte exis-tante – et l'Union de l'Europe occi-dentale (UEO) soit clairement

Les Français et les Allemands ont proposé à d'antres pays euro-péens de se joindre à ce projet, qui sera examiné lors du prochain sommet franco-allemand de La Rochelle (le Monde du 13 mai). Les Français et les Allemands ont proposé à d'antres pays européens de se joindre à ce projet, qui sera examiné lors du prochain sommet franço-allemand de La contrôle opérationnel temporaire (et non pas automatique) du commandement militaire de l'Alliance l'es auteurs d'attre les auteurs d'intéressés. Plus récemment, le contrôle opérationnel temporaire l'entre de la Litture de l'Alliance atlantique. Ce peut être considéré de Lockerble.—(AP.)

koyaume-Uni a eté tenti informé lors des entretiens, les 4 et 5 mai, de M. Joxe avec son homologue britannique et de l'amirai Jacques Lanzade, chef d'état-major français des armées, avec Sir Richard Vincent, son interiocuteur britannique, qui est en même temps le président du comité militaire de l'alliance stlantique.

Présenté comme l'embryon d'une éventuelle force enropéenne, le corps franco-allemand, dont le PC corps hanco-alemand, dont le PU-serait à Strasbourg, a trois mis-sions: 1) la défense commune des alliés; 2) l'action en situation de crise dans le cadre de l'Union européenne de Maastricht et de l'UEO (devenue le bras séculier de l'union politique); 3) des interven-tions à caractère humanitaire.

Au ministre français de la Royaume-Uni a été tenu informé magne à la France, puisque les forces allemandes (à l'exception des unités territoriales) sont traditionnellement sous commandement intégré de l'OTAN. La France a retiré, en effet, ses forces armées des commandements intégrés alliés en 1966 et, depuis, elle les place, sur sa scule initiative, sous le contrôle opérationnel (qui est un lien préservant son autonomie de décision sur le terrain) soit d'un corps d'armée aliemand, soit d'un commandement de l'OTAN.

> □ LIBYE ; l'émissaire de l'ONU n'a pas réussi à convaincre le colonel Kadhafi. – L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations nnies, M. Vladimir Petrovsky, a quitté, Tripoli mardi 12 mai, sans avoir obtenu de la Libye qu'elle livre deux de ses agents sounçonnés d'être les auteurs de l'attentat

En prélude au référendum

#### Le Parlement danois a ratifié les accords

COPENHAGUE

de notre correspondante

Le Parlement danois (le Folketing) à ratifié les accords de Maastricht, mardi 12 mai, en troisième lecture, à l'issue d'un long début de sept heures entièrement retransmis par la radio. Cette ratification a recueilli une large majorité (130 voix contre 25 et 20 abstentions); les députés du Groenland à ce scrutin puisque leurs terri-toires sont restés hors de la CEE.

Les conservateurs, les libéraux (représentés dans la coalition gouvernementale), le centre démocrate, les radicaux et trois des quatre députés chrétiens-populaires ainsi que tous les socio-démocrates ont voté pour la ratification. Les socialistes populaires (extrême gauche), le Parti du progrès (extrême droite) et un député chrétien-populaire ont voté contre. Toutefois, les cinq sixièmes de voix exigés par la Constitution du royaume en un tel cas (délégation de sonveraineté) n'ont pas été atteints. Le référendum reste donc indispensable pour

CAMPLLE OLSEN

A Genève

M. Georges Kieiman a rendu hommage au travail des ONG

GENEVE

de notre correspondante

La longue innruée passée le 12 mai à Genève par M. Georges Kiejman, ministre délégué aux affaires étrangères, a été considérée comme un signe probant de l'intérêt croissant que la France porte aux problèmes des droits de l'homme dans le monde.

Le ministre s'est longuement entretenu nvec M. Antoine Blanca, secrétaire général adjoint de l'ONU pour les droits de l'bname et a examiné avec les responsables du centre des droits de l'homme, les mécanismes de protection, de contrôle et d'assistance technique anx pays en voic de démocratisaanx pays en voie de démocratisa-tion. Dans une allocution qu'il n pronoucée devant les représentants des organisations non gouverne-mentales (ONG), le ministre a déclaré: « Je voudrais d'abord réaf-firmer ici ma conviction que votre rôle aux Nations unies dans le domaine des droits de l'homme est indispensable. »,

M. Kiejman a rappelé que les ONG « sont à l'origine d'une grande partie des résolutions adoptées ou examinées par les Etats membres de la commission – des droits de l'homme – ou par les experts de la sous-commission ». Les ONG ont, en effet, joué un rôle important dans l'élaboration d'un instrument juridique assimi-lant les e disparitions forcées » aux crimes contre l'humanité.

l.v.

4.0. (14.94)

. r = #3.77 القرار كالمعتبيلة للرابران 1. 1.64 setting of The section of the section of

379962 THE STATE OF 15 mg - 12 mg The sales of · Carrier

2. 24 . 330 4.-00 0.0 tan Hills 4 544 W ونديوند (غون سند limber of mark

. .

M day bear.

A .... 4 ATTING BE ---A - Lat Bear 2.1.202 THE PART OF Here is · # 1-15 44 -

 $\omega_{1}(g_{(2,i)})$ 

Residence

(4) - 1 · 1

7 ° 0'- 134 · 1 年 20 10 青春 Z. A. Maria  $1 \sim 300, -1.3 \frac{1}{20}$ - 1. 1948 A Service of The same 1

25 May 14

200

Thank in - 建筑建立 1 1 1 mg = ----

A CONTRACTOR - S. S. Section 2 المالية من الا المالية من الا -- Baise

4 None: ない 地名 接 Mar Tirefficial -\*\*\* \*\*\*

~153+44

terre a défendu

è à Maastricht,

the Parket.

# Les députés ont adopté à une large majorité le projet de révision constitutionnelle

Les députés ont adopté en première lecture, marcredi 13 mai, par 398 voix contre 77 et 99 abstentions, le projet de révision constitutionnelle insérant dans la loi fondamentale un nouveau titre, « Des Communeutés européennes et de l'Union européenne», rendu nécessaire par la ratification des accords de Maastricht. L'exception d'irrecevabilité défendue dans la nuit du 5 eu 6 mai par M. Philippe Séguin, sur laquelle les opposants eu traité s'étaient comptés une pre-

opposants eu traité s'étaiem mière fois, avait recueilli 101 voix. Après un examen difficile du projet en commission des lois, où le RPR et l'UDF avaient durci leur position, le gouvernement a su retourner le situation à son evantage. Il a d'abord fait preuve de souplesse en acceptant de tenir compte des propositions de l'opposition. Il a sinsi accueilli favorablement des emendements sur quatre points : le reconnaissance constitutionnelle que « le français est la langue de la République», la réécriture du titre XIV en « Des Communautés européennes et de l'Union européenne», une meilleure association du Parlement français eu processus de prise de décision communautaire et une meilleure définition de l'Union européenne.

En plus de cas quatre amendements présentés en commun par les groupes de l'opposition, le gouvernement a accepté qu'une loi organique détermine les conditions d'application de l'article relatif au droit de vote et à l'éligibilité des ressortissants communautaires aux élections municipales. Ce n'est pas un hasard si cette proposition

nol» ct qu'en conséquence été combattu, au nom de l'UDC, «oucune atteinte ne sera portée au par M. Jean-Jacques Hyest (Seine-\* reconnaîtra que deux au trois ».

M. Edmond Alphandéry (UDC, respect de la culture régionale.

> Les débats se sont poursuivis en début d'oprès-midi dans un climat marqué par l'extrême confusion qui régnait dans les rangs de l'opposition. En proie à des vives tensions internes sur la ligne de cooduite à edopter lors da vote finel - rejet un abstention, - le groupe RPR regagnait avec one demi-heure de retard l'hémicyle où les travaux avaient repris en son amendements qui venaient en discussion suscitaient des réactions contradictoires à droite et an centre. Aiosi l'amendement soutenu par MM. Pascal Clément (UDF, Loire) et Jacques Toubon IRPR. Paris) visant à préciser dans l'artisouveraineté est inaliénable » a-1-il

Dans ces conditions, les amende-

ments unt été adoptés à l'uoani-

tiques), porte-parole de l'UDF pour les guestions européennes. L'intention du gouvernement était clairement de donner des gages de bonna volonté à l'UDF. Les pro-auropéens du RPR n'ont pas pour

eutant été oubliés puisqu'il» ont pu voir leurs Inquiétudes epaisées eu sujet de la validité du compromis de Luxembourg. M. Pierre Bérégovoy leur a affirmé que « la France n'a jamais renoncé et ne renoncera pas au droit de protéger, an cas de crise grave, ses intérêts fondamentaux». Comme l'embiguité n'était pae complètement levée eux yeux de certains, le ministre des affaires étrangères, M. Roland Dumas, e répété : « Il n'existe

clivages.

et-Marne) et, à titre personnel, par M. Pierre Mazeaud, avant d'être rejeté par 325 voix contre 212. La série d'amendements érigeant le Conseil constitutionel en juge de la subsidiarité n'a pas posé

mnins de problèmes. Au num de a l'équilibre des institutions de lo V' République » et « des pouvoirs spécifiques du président de lo Répu-blique ». M. Hyest s'est opposé à l'ameadement présenté par M. Mazeaud visant à permettre au Parlement de conserver la plénitude de soo pouvoir législatif à l'égard de tous les actes commuoautaires - et non seulement des directives - ainsi que d'autoriser le Conseil constitutionnel à se pronoocer sur la constitutionnalité des actes de nature législative pris par les autorités loternationales. Cet amendement a également été rejeté, par 370 voix contre 185.

L'ameodement de M= Nicole

aucun gouvernement qui accepterait qu'un intérêt vital, dans un débat communautaire, puisse être sacrifié d'une quelconque façon. Le gouvernement ne faillira pas à cette règle qui est une règle d'hon-

La réaffirmation solennelle d'un tel engagement a produit un effet positif chez les «modérés» du RPR. Pour le reste, on retiendre le grande confusion qui e régné dans les rangs de l'opposition. Les tensions eu sein du RPR, et entre celui-ci et l'UDF. n'ent pas cessé de se manifester au fil des débats. L'esprit de conciliation affiché par le gouvernement n'avait pas d'eutre objectif que d'accuser tous ces

FRÉDÉRIC BOBIN

Catala (RPR, Paris), sous-amendé par MM. Toubon et Maseaud, a connu le même sort. Ayant pour objectif de soumettre le droit communautaire dérivé au contrôle du Conseil constitutionnel, il a été repoussé par 326 voix contre 195, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait - et de très loin - le plein des voix de l'opposition, Celle-ci a tuutefnis pu serrer ses rangs à l'occasion d'un

autre amendement de M. Mazeaud, tendant à permettre à soixante députés pu soixante séna teurs de saisir le Conseil constitutinnnel pour vérifier si un traité ne cootient pas une clause contraire à la Loi fondamentale. C'est dune avec une marge plus étroite -298 voix contre 268 - que l'amendement a été rejeté.

Puis ce fut à un porte-parole de l'outre-mer de donner son point de vue. Après avoir rappelé que les territoires d'outre-mer (TOM) ne relèvent pas de l'union douanière issue du traité de Rome et ne sont liés à la Communauté européenne que par une décision d'association » du type de celle prévue par la convection de Lomé, M. Alexandre Léontieff, député non inscrit de la Polynésie fraccaise, a souhaité que les lois statu-laires des TOM soient dotées du caractère de lois organiques, et non pas seulement de celui de lois ordinaires, afio de prévenir tout risque de remise en cause de leur e spécif. cité» par l'Union européenne. Estimant que cette proposition n'en-trait pas dans le cadre du débat en cours, M. Vauzelle n'a pas souhaité la retenir. Mais l'Assemblée a suivi M. Leontieff puisqu'elle a adopte par 293 voix contro 277 son amendement visant à introduire dans l'article 74 de la Constitution la phrase suivante : « Les stotuts des territoires d'outre-mer sont fixes par des lois organiques qui définissent, notomment, les compétences de leurs instituti**o**ns propres, et modisiés, dans lo même sorme, uprès consultation de l'assemblée territoriole intéressée. »

#### Le «compromís de Luxembourg»

Le premier ministre, M. Pierre Bérégovoy, a fait ensuite une décla-ration solennelle afin de clarifier la position du gouvernement sur le « compromis de Luxembourg ». Après avoir précisé que « la France n'o jamais renonce et ne renoncer no jamais renonce et ne renoncera pas au droit de protéger, en cas de crise grove, ses intérêts fondainen-toux », M. Bérégovoy a affirmé: « Demeure (...) l'engogement mutuel des Etats de continuer à chercher un accord entre eux tous, quand l'unanimité n'a pas pa être recueillic et que l'application de la règle majoritaire mettrait en cause les intérès ingés vitour par l'un les intérêts jugés vituux par l'un d'entre eux.» Mais le premiet ministre a souligné que la « prati-que » de cet arrangement avait « evolué » depuis la conférence des 9 et 10 décembre 1974, à laquelle participait le président français de l'époque, M. Valéry Giscard d'Estaing, nù il y eu a necord pour favoriser le vote à la mojorité quolifiée v. « La France 6 toujours respecté cet engagement depais lors», à poursuivi M. Bérégovoy, précisant que cel engage-ment fut a confirmé » lorsque l'Acte Parlement sur propusition de M. Jacques Chirac, aturs premier ministre. Le chef du gouvernement a toutefois rappelé que ce texte n'avail pas d'existence juridique et a estime que « ceux qui proposent oujourd'hui d'introduire dans lo Constitution ce que M. Couve de Murville n oppelé « un acte imaginoire » risquent de dénnturer le compromis de Luxembourg ». Toutelois, « la France peut-elle s'ouri-buer le droit de jaire échec à lo règle de la majorité qualifiée qu'elle o elle-même demondée : ». s'est interrogé M. Bérégovoy.

Lire la suite page 8

# di-europeens

Market & windows and E-10.00 Transition of the second A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

the British of

The second second

\*\*\*

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The same of the same of

-

1

The second second

1.74. 754.

"systématiquement rejeté les amen-dements de l'opposition », comme le procès lui en avait été fait. Il a rappelé que, sur un total de quatre-vingt-six amendements, la commisvingt six amendements, a commu-sion avait retenu trois des quatre emcudements communs déposés emendements communs deposes par l'opposition. Les autres ont été rejetés, e-t-il indiqué, soit « parce qu'ils constituolent une limitation ou un frein à la ratification du traité de Moastricht » (quarantetraité de Moastricht » (quarante deux) soit « parce qu'ils n'ovaient aucun rapport ovec l'objet du texte » (quinze).

Garoone) a ouvert la séaoce eo

M. Gérard Gouzes (PS, Lot-et-

conlestant que la commission des lois, dont il est le rapporteur, ait

1.55

1000

in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se

100

M. Rolend Dumas, ministre des affaires étraogères, a enchaîné en consentant un geste à l'adresse de l'opposition. Il a annoncé que le gouveroement était « prêt à pour-- sulvre lo discussion » sur le qua-trième amendement commuo de trième amendement commuo de l'opposition, qui stipule que « lo France participe à la Communauté européenne et à l'Union européenne, dont les Etats membres ont choisi librement d'exercer en communauté tences v, sous réserve d'en remanier la rédaction

la redaction. L'examen proprement dit des amendements à débuté evec celui défendu par M. Alaio Peyrefitte. défendu par M. Alaio Peyrentte.
Usant d'un procédé plutôt inhabiluel, l'académicien, député RPR de
Seine-et-Marne, a en elfet appelé
l'Assemblée à voter « unanimement »... contre son amendement,
lequel précisait que « les principes
le le conservaté nationale, lets de lo souveroineté nationale, lets qu'ils unt été définis par lo Déclara-tion des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'ont pas de valeur constitutionnelle. Uo rejet de cet amendement, a expliqué M. Peyrefitte, signifierait l'offirmation du a caractère permanent et sacré» de la Déclaration de 1789 et des préambules des Constitutions de 1946 et 1958 a un moment où « l'on peut craindre une certoine dérive, une déconstitutionnalisation de ces

#### «Le français, langue de la République»

Le raisonnement de M. Peyre-fitte a provoqué perplexité et iro-nie sur les banes socialistes. « Cet amendement ne s'apparente-t-il pas M. Gouzes tandis que le garde des sceaux, M. Michel Vouzelle, soulienait que, fort d'una telle logique, on pourrait présenter « un amende-ment tendant au rétablissement de lo monarchie s pour mieux reaffirmer, à travers un vote négatif, « l'ottachement à lo République s. Quoi qu'il en soit, l'amendement de M. Peyrefitte fut rejeté à l'unanimité moins une voix.

MM. Alain Lamassoure (UDF, Pyrénées-Atlantiques), Pierre Mazeaud (RPR, Haute-Savoic) et Robert Pandraud (RPR, Seine-Robert Pandraud (RPR, Sein Saint-Denis) oat ensuite défendu une série d'amendements visant à retirer de le Constitution tonte référence à la Communauté, an sens de la Communauté francoafricaine telle qu'elle avait été ima-ginée en 1958, « Maintenir la men-tion de cette Communauté dons notre Constitution à un moment où on y introduit la Communauté européenne serait source de confu-sion», a fait observer M. Lamassoure, M. Gouzes a admis que les références à la Communauté franco-africaine représentaient e une branche morte» de la Loi fondamentale, tout on objectant qu'une telle « joilette » n'aveit « rien à voir » avec le débet sur l'Unioo européenne. M. Vauzelle a aboodé. dans son sens en précisant que ce genre de retouches devaient inter-venir « dans le cadre » de l'« importante revision de la Constitution » annoncte par le président de la République pour la fin de l'année. Le garde des sceaux a tou-tefois récusé le terme de e loilette » **建设了的新州 医含酶红红染红 的第三** 

utilisé par M. Gouzes car, a-t-il indiqué, il s'agit d'un a mot réservé à certoins antmaux ». Suivant les recommandations de MML Gouzes et Vauzelle, les députés ont rejeté ces amcodemcots par trois cent quaraote-quatre voix cootre cent quatre-vingt-deux.

· Uoe troisième série d'amende ments e conduit l'Assemblée à débattre de la fraocophonie. Les députés étaient eo effet invités à examiner uo emendement commuo de l'opposition visant à préciser dans l'article 2 de la Constitution que « le français est la langue de la République»: « C'est un symbole fort et nécessaire à un moment où. nous nous opprétons à ratifier un traité qui tend à substituer à la monnole notionale une monnale européenne», e expliqué M. Lamassoure, précisant qu'il s'agissait de « se doter d'un atout pour faire de notre langue l'une des langues officielles de l'Union euro-péenne », qui, a-t-il souligné, o'en

Meine-et-Loire), rapporteur pour avis de la commission des finances, a enchéri en avouant que, « sans faire du nationalisme linguistique», il trouvait « extrêmement irritant » que « certains organismes publics, notamment bancaires, utilisent sysrématiquement l'anglais, largement par snobisme ». Un tel plaidoyer a recueilli une

large adhésioo sur tous les banes. Certains députés, tels MM. Yves Dollo (PS, Côtes-d'Armor), Adrien Zeller (UDC, Bas-Rhin), Jean Brianc (app. UDC, Aveytoo) ou M. Muguette Jacquaiat (PC, Seine-Saint-Denis) se sont toutefois faits l'écho des inquiétudes que cette « constitutionnalisation » de la langue française pouvait inspirer aux promoteurs des langues régionales. M. Vauzelle a tenu à les rassuret en déclarant que les laugues régionales étaient « une richesse de notre patrimoine natio-

#### Dans les couloirs

# Les « compagnons » de la douleur

Ce dialogue de sourds au sein de l'opposition pourrait résumer à lui seul la journée du mardi 12 mai à Assemblée riationale. Un groupe RPR en détresse, dévesté par el'effet Séguin » et qui se perd en réunions; des députés UDF inseneibles, qui refusent de répondre è ese eppels è l'elde; des centristes exaspérés par ses atermojements, qui campent sur leurs positione pro-européennes; des socialistes ravis de l'aubaine, qui contemplent le tout en connaisseurs : on pansait evoir déià essisté aux meilleurs moments du spectacle de la division de l'opposition sur Maestricht, maia le tableeu de mardi a dépessé toutes les attentes.

Dès le petit meth, la journée s'annonce douloureuse pour les compagnons », comme s'eppellent, entre eux, les mambres du RPR. M. Valery Giscard d'Estaing, président de l'UDF, les réveille brutalement en belonce avec dédain leura dernièrea réserves sur la projet de loi constitutionnelle préalable à la ratification des accords de Masstricht. Invité d'Europe 1, il confirme que les députés UDF voteront sans hésiter la texte proposé par la gouvarnement (le Monde du 13 mai). Le bureau du groupe RPR, qui se réunit dans la matinée, n'avait vraiment pas besoin de cala. Depuis le discours de M. Philippe Séguin et le score inattendu recueilli par l'exception d'irrecevabilité qu'il avait défendue, les responsables gauilistes à se déterminer.

éprouvent déjà les pires difficultés A cette heure, ils n'ont qu'une obsession : camoufler leure diesenelons pour sauvegarder un semblant de cohésion au sein du groupe et préservar l'union de l'opposition. Une seule solution : 'abstention, C'est ce pis-aller peu glorieux, défendu par M. Edousrd Balladur, que MM. Jacques Chirac, Alein Juppé, Bernard Pons et l'ancien ministre de l'économie et des finances viannent soumettre. en début d'après-midi, à leurs collègues de l'intergroupe. «L'importent tente d'expliquer le président du RPR, c'est l'union de l'opposition. De touta façon, je yoterai Maastricht. Ce qui se

«L'union, l'union, l'union !» passe evant (c'est-à-dire le débet motivations présidentielles, des « couple » de l'opposition, dans délégués de l'UDF et de l'UDC qui, revenue chacun devent son groupe, reillent cette nouvelle trouveille de M. Chirac.

#### La colère des centristes

Chez les centristes. l'irone le cède à le colère. Eux dont on e si souvent moqué les hésitations, ils sont résolus à ne pas céder. L'Eu-rope est leur lebel et répèta M. Jacquee Barrot, président du groupe UDC, enous na pouvons pas laisser le monopole de la construction européenne eu Parti socialiste, ca serait une captation d'héritage ». A l'UDF, pourtent troublée par el'affet Séguins, on affiche la même détermination, et le président du groupe, M. Charles Millon, peut venir affirmer avec sérénité dens les couloirs du Pelaie-Bourbon: «Noue venona de décider que nous ne nous abstiendrona paa. Notre vote sera probablement positif. » M. Alain Lamsssoure, porte-parala de l'UDF dens le débat, ajouta un ultime argument : «Honnétement, le gouvernement à fait da gros efforts par rapport aux conditions que nous avions posées nouemêmes. Nous ne pouvons que VOTEF DOUF. »

Quant aux délégués RPR, qui rentrent bradouilles de la réunion de l'intergroupe, une nouvelle épreuve les attend. Leurs troupes elles-mêmes ne sont pas du tout convaincues du bien-fondé de l'ebstention. Les plaidoyare da MM. Chirac, Juppé et Nicolas Sar-kozy ne suffisent pas à entraîner l'adhésion da députés tradition nellement disciplinés. Vainement le président du RPR explique au il a fait e suffisamment de compromis» et qu'il se réaigne à êtra e minoritaire » eu sein da son groupe. eLe max/mum que je peux faire, concèda-t-il, c'est l'abstention. » M. Pierre Mazeaud rejette sèchement une décision qui lui paraît dictés par des considérations extérieures au débat sur Maaetricht. A l'Intention de MM, Chirac, Belladur et Charles Pasqua, président du groupe RPR du paleis du Luxembourg, le député de la Haute-Savoie lanca : e je ne tolérerai pas qua des dent la position du groupe la

L'heure de la reprise des travaux parlementaires a sonné. La réunion du groupe RPR s'achève, provisoirement, sans que la question du vote soit tranchée. Un à un, les députés rejoignent leurs bencs sans s'attarder dans las couloirs. A leur demande, une suspension de séence eussitôt accordée, et le débat interne eu RPR reprend, sans plus de succès. Hilare, M. Séguin, qui s'eet bien gerdé d'intarvenir eu cours des différantes réunions. commente : « Ca atermoiemente toujours. . M- Elisabeth Hubert (RPR), qui a voté en faveur de la motion de M. Séguin, eoupira : «Ce n'ast pas le peine da se cacher derrière son petit doigt, on ne trouvera pas de position una-nime au RPR. Est-ce, d'eilleurs, bien nécessaire?»

Dans l'hémicycle, l'examen des articles du projet de loi est laboe éclipsent pour tenter une ultime consiliation avent la réunion plé-nière de l'intergroupa prévue à 18 h 30. Una foia da plus. M. Chirac tente de sauver ee miae: Meaetricht, martèle-t-il. l'opinion publique n'en a cura; de l'opposition, qui doit sa tra-dulra per une position commune à l'UDF et au RPR en favaur de abstention. Deuxième refus. M. Chirac implora : qu'au moins, les présidents de groupe e'abetiennant. Un député cemriste résume crûment : «C'est simple : le RPR est dans la m... et nous demande de l'y rejoindre. »

#### Conflit entre MM. Chirac et Juppé

Ni l'UDF ni l'UDC n'ont anvie de prendre leur part des problèmea internes au RPR, et laurs présidents le signifient clairement des l'ouverture de la réunion plénière de l'intergroupa. «L'abstention, c'est illisible politiquement», affirme M. Millon. «C'est le degré zéro de l'expression parlementaire», assène M. François Léotard (UDF), qui demande au RPR e d'assumer sa différence ». Personne n'écoute M. Alain Payrefitte (RPR) invoquer la défense du

constitutionnell n'e aucune impor- ambitions de premier ministre ou lequel, essure-t-il, « chacun doit tance. » L'acquiment consterne les de président du Sénat commanen faveur da la non-participation au scrutin. Agecé, M. Jecques Chaben-Delmas (RPR) demanda qu'on en finisse au plus vite et propose da « s'abriter derrière la

> De retour dans les couloirs, les députés de l'UDF et de l'UDC constatent avec amertume la rupture avec leura collègues du RPR. « Nous avions des différences, constate M. Pierre Méhaignarie (UDC): elles étaient maîtrisebles, il y e deux semaines : maintenant, alles ne le sont plus. Les excès médietiques de carrains unt fait de mas différences des divergences. Aujourd'hui, l'honneur de la politique est de les assumer. » Plus sévère, M. Millon observe : «L'ebstention, ce n'est tout de même pes la meillaur moyen de se préparer é gouverner. »

Le RPR se retrouve décidément

bian seul, avec, en plus, au terme de cette journée, un insupportable aentiment d'humiliation. C'an ast trop pour M. Juppé, qui, silen-cieux tout su long de la journée, sort violamment da sa réserve. Partisan du vote contre, la secré-taira général du RPR, qui n'aveit pes pu imposer sas vuce à M. Chirac, répèta qu'il a'abstien-dra par solidarité avec son président, maie il eccumpagne cat engagement d'une amèra déclara tion. Paur lui, le RPR commer «une arreur monumentale». «Su ou on vote contre, mais on ne s'abstient pas et on ne va pas qui avait du aeaumer, jusque là, les hésitations de M. Chirac, il explose : e Je mangerai donc encore una fois mon chapeeu la La réponse du président du RPR est cinglante : « Vous n'en ferez iemais autant que moi. Au nomi de l'union, i'en ai avalé d'autres. » e Oui, rétorque M. Juppé, mais moi, je suis déjà au-delà du seuil de l'indigestion. »

Dans l'hémicycle, le débat a repris. Chacun rejoint son banc, sa liberté de vota en bandoulière mais avec le sentiment, pour certains, d'evoir pardu et l'union et

GILLES PARIS et PASCALE ROBERT-DIARD

Rappelant les propos tenus, le 12 mai, par M. Giscard d'Estaing, selon lequel la question « n'est plus d'actualité », il a conclu : « Plus a actuatie », 11 a coness : « Plus précisément, depuis l'Acte unique, il y a des sujets qui restent traités à l'unanimité, et la France peut user de tous ses droits pour préserver ce qu'elle juge vital, et d'autres sujets sur lesquels on se prononce à la majorité. Le traité de Maastricht définit d'ailleurs la liste des sujets sur lesquels les Dours ant maintent sur lesquels les Douze ont maintenu le vote à l'unanimité.»

Cette explication n'a pourtant pas complètement rassuré le RPR qui, par la voix de MM. Jean de Lipkowski et Alain Peyrefitte, a tenu à relever « la contradiction » entre le début et la fin de la déclaration de M. Bérégovoy. M. Charles Millon ne partageait pas cette interprétation puisque, un brin impatient, il a pris « acte que le gouvernement ne renoncero pas à utiliser le compromis de Luxem-bourg sur des décisions prises à la majorité qualifiée».

Afin de lever toute ambiguité, M. Roland Dumas, qui avait déjà déclaré, en début de séance, que « chaque pays tient cette arme comme une arme de dissuasion, c'est-à-dire ovec la volonté de ne pas s'en servir, est donc à nou-veau intervenu pour expliciter la pensée du premier ministre, Rep-pelant qu'il était «évident» que parler du compromis de Luxembourg à propos des décisions prises à l'unanimité était « redondant » et que « c'est bien dans les autres circonstances que le problème se pose», il a déclaré : «Il n'existe aucun gouvernement qui accepterait que, dans un débat communautaire, que, dans un devat communautaire, un intérêt vital puisse être sacrifié d'une quelconque façon. Le gouver-nement ne faillira pas à cette règle qui est une règle d'honneur.»

#### De la Communauté et de l'Union

Hostile aux eccords de Maas-tricht, M. Jean-Pierre Chevène-ment (PS, Territoire de Belfort), a vue très minoritaire eu sein du groupe socialiste. « Ces accords nous éloignent de la démocratie, ils ne répondent pos au défi du chomage, le mai le plus grave de nos sociétés. Ils façonnent en Europe des oligarchies, alors que ce qui est bon pour Volkswagen n'est pas forcement bon pour l'Europe », a-t-il estimé. « Cette construction européenne déséquilibrée, ombigüe, contradictoire nous prépare une contradictoire nous prépare une crise d'ici à quelques années. Et puisque un principe devra l'emporter sur l'autre, il serait raisonnable de choisir d'emblée la confédération. Elle permet la démocratie, elle permet l'élargissement, qui est inévitable », a conclu l'ancien ministre de la défense.

La discussion s'est poursuivie avec l'amendement commun présenté par l'opposition, visant à rebaptiser le titre XIV qui deviendrait «De la Communauté européene et de l'Union européenne» au lieu de « De l'Union européenne » seulement. « Cela permet de faire rentrer plus nettement l'Europe dans la Constitution », a indiqué M. Lamassoure. Au nom de la commission des lois, M. Gouzes s'y est déclaré favorable au motif que cela apportait, a-t-il dit, « un coin de ciel bleu pour tous ceux qui, ce soir, vivent un psychodrame ». L'emendement a été adopté – seul le PC votant contre - après avoir été sous-amendé afin de remplacer « la Communauté européenne » par « les Communautés européennes », modification suggérée par

compromis que les députés ont

ensuite examiné le seul amendement commun de l'opposition qui avait été rejeté en commission des lois et dant la farmulation est la lois et dant la farmulation est la suivante: «La République participe à la Communauté européenne et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi d'exercer en commun certaines de leurs compécommun certaines de leurs compé-tences propres. » Après àvoir été sous-amendé par MM. Gouzes, Mazeaud et Toubon, l'amendement a été adopté – seul le PC a voté contre – sous la forme suivante : « La République oppartient aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont insti-

d'eutre part, pour savoir si le gon-vernement soumettrait pour avis au Parlement le projet de directive

ric-Dupont, Robert Galley, Henri

de Gastinas, Gaorge Gorse,

Lucian Guichon, M- Elisabath

Hubert, MM. Didier Julie, Jean Kiffer, Philippe Legras, Claude-Gérard Marcus, Jacquas Mas-

deu-Arus, Jaan-Louis Maseon

Pierre Mauger, Pierre Mazeaud, Jaen-Claude Mignon, Etienne Pinta, Philippe Séguin, Robert-

7 UDF sur 89 : MM. François

d'Aubert, Alain Griottaray, Roger Lestas, Alain Meyoud, Jean-Luc Préel, André Rossi,

1 UDC sur 40 : M- Christine

MM, Léon Bartrand, Auguste

Legroa, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Jean Royer, Chris-tlan Spillar, M-- Marie-Franca

3 PS aur 271 : MM. Jean-

Plerra Fourré, Jaan-Pierra Michel, Mma Héiène Mignon.

5 UDF sur 89 ; MM. Henri

Bayard, Georges Durand, Gilbert

Mathieu, Piarre Micaux, Jean-

3 non-inacrits sur 24 :

M- Martine Daugreith, MM. Elie

Hoarau, Meurice Sergheraert. 2.

N'ent pas participé au vote :

2 RPR sur 126 : M- Lucette

Micheux-Chavry, M. Roland

Stirbols, M. Yves Vidal.

Se sont abstenus:

88 RPR sur 126.

Pierre Philibert.

directive européenne.

« D'extrême

justesse »

jour. De suspension de séance en suspension de séance, MM. de

non-inscrits aur 24;

André Vivien.

Philippe de Villiers

26 PC sur 26,

## L'analyse du scrutin

La projet de loi constitution-nella préelabla à la ratification du traité da Meaatricht e recueilli 398 voix contra 77 at 99 abstentiona, Daux députéa n'ont pas pris part au vote. La majorité requise était de 238. Ont voté pour :

263 PS sur 271 5 RPR sur 126 : MM, Michel Barniar, Plarra da Bénouvilla, Jean-Pierra Delalande, Alain Devaquet, Patrick Devedjian.

77 UDF sur 89 39 UDC sur 40

14 non-inscrits aur 24; MM. Jean-Michal Boucheron, Jean-Maria Cambacérès, Jaan Charbonnal, Jean-Claude Chermann, Jean-Marie Daillet, Jean-Michal Dubernard, Serga Franchia, Alexandre Léontieff, Michel Noir, Alexis Pota, André Thien Ah Koon, Emile Vernau-don, Mercai Wachaux, Aloyse

Ont voté contre : 5 PS sur 271 ; MM, Jean-Yvee Autexier, Rolend Carraz, lean-Pierre Chevenement, Jean-François Delaheie, Michel

Suchod. 31 RPR sur 128 : MM. Patrick Balkany, Franck Borotra, Louis de Broissia, Ma Nicola Catale, MM. Jean-Paul Charié, Jeen Cherroppin, Alein Cousin, René Couvainnes, Bernerd Dabré, Jaan-Louis Dabré, Xavier Daniau, Jaan-Michai Farrand, François Fillon, Edouard Frédé-

tuées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.»

La discussion a repris ensuite son cours pour parvenir, au milieu de la nuit, aux dispositions relatives au droit de vote et à l'éligibi-lité des ressortissants de la Communauté aux élections européennes et municipales. Sur ce sujet parti-enlièrement sensible, M. Guigoo s'est efforcée de répondre aux inquiétudes qui s'étaient manifestées dans l'hémieyele, y compris sur les banes du groupe UDF, pourtant majoritairement acquis à nn vote positif sur le projet de loi

Le ministre a d'abord indiqué que les modalités d'application du dispositif seraient adoptées à l'una-nimité par le conseil des ministres des Douze et que «la France dis-pose donc d'un filet de sécurité ». Elle a ensuite énuméré les conditions à remplir par les ressortis-sants, notamment sur le délai de résidence et sur la radiation obliga-toire des listes électorales du pays d'origine, nveot d'assurer que ce vote ne sera accordé à « personne d'autre» qu'aux ressortissants de la

M. Pierre-André Wiltzer (UDF,

dement, cosigné par quarante de M. de Charette, voté par les membres de son groupe, suppri-mant tout boonement cet article. L'amendement a été repoussé par 329 voix contre 220. Les centristes ayant fait savoir, par la voix de M. Jean-Jacques Hyest (Seine-et-Marne), qu'ils étaient, sur ce point, en pariait accord avec le gouvernement, MM. Lamassoure et Millon sont alors revenus à la charge pour obtenir de nouvelles précisions de MM. Guinou, d'une part eur de MM. Guinou, d'une part eur de MM. Guinou, d'une part eur de MM. Guinou, d'une part eur de la charge pour de MM. Guinou, d'une part eur de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge eur de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge de la charge Max Guigou, d'une part, sur un projet de charte ouvrant le droit de vote aux ressortissants de pays membres du Conseil de l'Europe,

trois groupes de l'opposition comme par les communistes, a été repoussé d'extrême justesse par 283 contre 280, alors que les députés, très présents dans la jour-née et dans la soirée de mardi,

plus en plus animée, les députés de l'UDF ont en effet défendn un ultime amendement de M. Lamassoure, voisin de celni de M. de Charette. Le gouvernement, après s'être contenté de réitérer les engagements pris auparavant, a finalement accepté cette disposition, en précisant simplement que ces conditions d'application, déterminées par une loi organique, devaient être en conformité avec les dispositions du traité. L'ensem-ble a été voté par l'UDF, l'UDC et ie PS. Le RPR, à nouveau isolé,

Restait le quatrième amendement commun présenté par l'oppo-sition, visant à mieux associer le Parlement français au processus de prise de décision communantaire. Comme les députés socialistes adhéraient sans réserve à une telle idée, la commission des lois n'evait guère en de difficulté à s'entendre sur un amendement de synthèse. Présenté par M. Gérard Gonzes, celui-ci était ainsi rédigé : e Le gou-vernement soumet à l'Assemblée nationale et ou Sénai, dès leur transmission au Conseil des communautés, les projets d'actes communautaires comportant des dispo-sitions de nature législative. Selon des modalités dèterminées par la loi, chaque Assemblée émet un avis sur ces projets, au sein d'une délégation constituée à cette effet ou en séance ». Il a suffi que-le même M. Gouzes le sous-amende, en remplaçant le terme de « projet » per « proposition », et que le gouvernement n'y voit aucun inconvénient pour que la cause soit entendne. L'amendement ainsi sous-amendé a été adopté à main levée à la quasi-unanimité.

affinaient à nouveau en nombre La droite o'a pas pu cependant jouir longtemps de cette unanimité inespérée. Dans une ambiance de

'HISTOIRE du gaultierne serait-elle

Ce n'est pas une découverte ; l'Europe a toujours été une pomme de discorde dans l'opposition. Elle l'était quand la gauche occupait la place qui est celle de la droite depuis onza ans maintenant. L'abstention socialiste au référendum sur l'élargissement de le Communauté en 1972 n'a pas empêché M. François Mitter-rand d'être élu président de la Répu-blique en 1981, en défendant un productivisme national assez éloigné des préoccupations européennes. Les optimistes, toujours eux, se ras-surent en affirmant qu'il ne faut donc pas insulter l'avenir. On se ressure comme on peut.

Depuis sa conquête de l'UDR en

## Dérapage Incontrôlé

par Olivier Biffaud

irrésistiblement ponctuée par la date du 13 mai? De 1958 à 1992 en passant par 1968, cette dete jalonne l'histoire du mouvment gau-liste. Il n'y a évidemment pas grand rapport entre l'effondrement de la IV- République, l'ébranlement de IV- République, l'ébranlement de la V-, dix ans plus tard, et le risque d'implosion du RPR, aujourd'hui.

La crise que traverse le Rassem blement pour la République n'est pas - se rassurant les plus optimistes -la première. Clairvoyants dans la lanque de bols, is peuvent ajouter que ce ne sera surement pes la demière. Les plus pessimistes, au contraire, pensent que chaque nouvelle crise approfondit la précédente. On peut même imaginer que, le phénomène étant devanu répétitif, il finira par acquérir un statut d'élément récurrant, comme c'est le cas à l'intérieur du Parti communiste français. Dans cette hypothèse, d'abord, on n'enparle plus que pour cela ; après, on risque de n'en plus parler du tout.

Le phénomène nouveau, qu'au-cune contorsion intellectuelle ne pourra faire disparaître, c'est que le clivage epparaît au grand joor, non ement entre les partenaires actuels de l'opposition, mais à l'inadopté à main lanimité.

1974, transformée en RPR deux plus tard, M. Jacques Chirae à est plus volontiers appuyé sur les geuflistes

anti-européens dans les moments difficiles. Il e'agissait, il est vrai, de s'opposer aux tenants du eparti de l'étrangers, qui se recrutaient en nombre, notamment permi les gis-cardiens, européistes honnis. Ce n'est plus le cas pour Maastricht. tar ize office

11.12 DE 3 -3-27

34 33

, elpelande de a ten de di

. The KNOW A

1. 10 50 F

. . or appear. I

The result of

promise property and the

4. 4

The Buch

111 AP 10

وترو د د

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

45:453. 44.72

· mari delita del

trater training

MATTER COMMENTS

-art En Air

AND REAL PROPERTY.

tite of rappo

MATTER 150

i de representable.

il i americaid

the state of

かいかま 小田

\* \* \* \*\* \*\*\*

v - 10 1 in the same

رياء والجهيزات تدره فليط

The Alege

A. Thereton

WINE A

52)

- decomposition .

1. 100 may 17 may

1000

A the Bathley

A Charles

and the second of the second

DANS SES REO

e pays d'aujours

e témitat com

des élection

du 22 mars

156 pages - 45/

NAOVENTE CHEZI

-

r 23.5. 33

7433

M. Nicolas Sarkozy, secrétaire général adjoint du RPR; favorable au traité de Massincht, a beau dire que l'abstention «vigilante» sur la révision de la Constitution est une «position de départ, qui ne préjuge en nen de ce que sera notre attitude définitive à la fin du débets, M. Pierre Mazeaud, constitutionnaliste de choc, farouchement opposé au même traité, claironne que «l'abstention n'est pas digne d'un gaulliste», La remarque du député de la Haute-Savoie vaut autant pour le vote sur la révision de la loi fondementale que pour calul sur l'ex-ception d'irrecevabilité, défendue, la semaine dernière, par son «compa-gnon» da combat, M. Philippe Séguin. Une motion de procédure eur laquelle, précisément, la majorité du groupe e était déjà... courageusement abstenue.

A force de laisser entendre que la majorité du groupe est «contre», l'union de l'opposition - tout en reconneissant à chaque député... sa liberté de vote, – l'état-major du RPR a laissé a'établir une impression de dérapage incontrôlé, pour ne pas dire plus. Par absence de conduc-teur. Le président du RPR est pour Maastricht, mais il s'abstient sur la révision. M. Alain Juppé, auteur d'un coul, si,,, a au traké, avait envisagé – et milité pour - le vote contre la révision. Il se trouvait une petit poignée de députée du même groupe pour répondre positivement à l'un et à l'autre. On dit que ce n'est paa une division, ni une scission. Il va comme checun seit, restere la clangue de la République», même avec Masstricht, pour définir exactement l'état du RPR,

Enseignants, Etudiants, Lycéens, découvrez



Le texte du projet de loi modifié

Nous avons indiqué en italique les ajouts des députés, le texte initial du gouvernement apparaissant en romain.

Après le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution est inséré l'alinéa suivant:

« Le français est la langue de la République ». La dernière phrase de l'article 74 de la Constitution est remplacée par les deux alinéas suivants :

« Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixès par des lais orga-niques qui définissent natamment les compétences de leurs institutions propres, et modifiés dans lo même forme après consultation de l'as-semblée territoriale intéressée.

« Les autres modolités de leur organisation particulière sont défi-nies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée, » Le titre XIV et le titre XV de la Constitution du 4 octobre 1958 devienment respec-

Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre XIV ainsi conçu: Des Communautés européennes et de l'Union européenne,

La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont constituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

Sous réserve de réciprocité, la France consent, pour l'epplication du traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté euro-

Sous réserve de réciprocité et un avis sur ces propier l'application du traité sur d'une délégation et l'Union européenne signé le effet ou en séance.

tivement le titre XV et le 7 février 1992, les ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne résidant en France sont électeurs et éligibles aux élections municipales. Ils ne peuvent ni exercer les fonctions de maire ou d'adjoint an maire ni participer à l'élection des séna-

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article en conformité avec les dispositions prévues par le traité.

Le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sènat, des leur transmission au conseil des communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législa-

Selon des modalités déterminées par la loi, chaque assemblée émet un avis sur ces propositions, au sein d'une délégation constituée à cel



# Dérapage income à l'Assemblée nationale Tout cela ét: justifié. Tactique de s'assur

The Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Care Control of the Ca

# franchi

Mais victoire pour le gouverne-ment et le président de la Républi-que? Probablement pas autant que Mr Français Mitterrand l'aurait souhaité. Certes, ce débat – et le vote qui le conciut – a fait éclater la droite comme le chef de l'Etat l'avait certainement prévue et la droite comme le cnes de l'esai l'avait certainement prévu et espéré. Certes, l'opposition aura démontré qu'elle était incapable de dégager une position commune sur un sujet dont chacun reconstitution de constitution de qn'il engage l'avenir du pays; ce faisant, elle s'est alourdie d'un han-dicap dans sa prétention à se poser A Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comp en force d'alternance aux socialistes. Certes, ce dossier anra fait exploser le RPR, au-deià des pro-bables prévisions de M. Mitterbables prévisions de M. Mitterrand, et mis ainsi en sérieuse difficulté M. Jacques Chirac. Cet échec de leurs adversaires, cette perte de crédibilité du présidentiable actuel-lement le mieux placé de la droite, sont à eux succès pour les socialistes. Mais pour le reste le socialistes. Mais pour le reste le bilan est plus mitigé.

Pour franchir ce premier considere de parlementaire, le gouvernement a du faire des concessions que le président de la République aurait préféré éviler. Au début du proces-sus, il avait donné à ses ministres. sus, il avait donne a ses ministres une consigne de fermeté. Après les deux jours de débats de la semaine dernière, il lui avait fallu convenir qu'il était indispensable de prouver concrètement sa volonté affirmée concrètement sa volonté attituée de rechercher le plus large consensus possible et de faisser le Parlement apporter sa pierre à l'édifice proposé. M. Pierre Beregovoy
a donc pu annancer, dimanche,
que le gauvernement acceptait les
trois amendements retenus par la
trois amendements retenus par la commission des lois. Puis, mardi, des l'ouverture du débat, M. Roland Dumas prévenait qu'il se railierait aussi à oo quatrième.

#### Des ministres conciliants

Tout au long do débat, les ministres se soot montrés fort conci-liants, répondant de bonne grace aux nombreuses questinas, ou inquietudes, de députés de l'oppo-sition : le chef du gouvernement a présenté une position sur le «com-promis de Luxenbourg» suffisamment nuancée pour satisfaire ceux qui s'accroebent à ce témoignage du passé gaullien, le RPR, et cenx qui jugent qu'il o'a plus de raisons d'être dans l'Europe d'aniourd'hu les giscardiens; Me Elisabeth Guigou a confirmé, avec solennité, que la France s'opposerait à une charte du Conseil de l'Europe recomman-dant que tous les étrangers bénéfi-cient du droit de vote aux élections municipales.

Mais, au petit matin, il a fallu aller au-dela. Les dirigeants de 'UDF cherchaient les moyens de calmer ceux des leurs qui ne voulaient à aucun prix du vnte des eitoyens européens. Les contristes présents n'avaient pas envie de faire des misères à leors amis. M. Michel Vauzelle, dans un pre-mier temps, ne voulut rien entendre. Tout aurait pu basculer. Une opportune suspension de séance l'amena, après un contact avec M. Bérégnvoy, à faire le geste nécessaire. Tout s'arrangea. Mais le gouvernement avait du accepter une ultime coacessinn.

Tout cela était aussi habile que justifié. Tactiquement, cela permettait de s'assurer le soutien des centristes de l'UDC et de la majeure partie des libéraux de l'UDF, et donc de dégager une solide majorité pour le projet. Stratégiquement, en donnant, avec insistance, satisfaction à M. Valéry Giscard d'Estaing, en s'appuyant sur la déclaration de M. Raymond Barre, en soulignant avec un malin plaisir les divergences entre l'ancien président de la République et M. Chirac, le gouvernement oe faisait qu'aggraver la fracture de l'apposition. En finissant par accepter les Quatre amendements sur lesquels celle-ci s'était mise d'accord, mais en refusant les autres, en laissant entendre qu'il ne pouvait que rejeter ceux sur laquelle la droite res-tait divisée, il aidait l'UDC et l'UDF à justifier leur vote positif en expliquant qu'eux restaient fidèles à l'uninn, et que c'était le RPR qui la rompait...

Le ieu co valait certainement la chandelle, mais les risques sont grands. D'abord, les socialistes penvent donner l'impressina qu'ils n'ncilisent l'Europe que pour piéger l'apposition. Ce cantre quol M. Lionel Jospin a mis en garde le premier ministre, mardi, lors de la réunion du buseau exécutif du PS; celui-ci en est convenn, mais il a redit qu'il ne lui appartenait pas, à lui, de régler les affaires du RPR. Pourtant, si cette impression perdure, cela pourrait amener la droite à refaire son unité, et donc compliquer la snite de la procé-

Déjà, en étant contraint de faire plus de concessions qu'il ne le souhaitait des la première lecture à l'Assemblée nationale, le gouvernement s'est privé de munitions pour l'avenir, y compris de celle dont il salt qu'il aura besnin face aux sénateurs, qui sont encore plus réticents que les députés devant l'accord du droit de vote et d'éligibilité, lors des élections municipales, aux citoyens des onze antres Etats de la Communauté. Or il ne peut ignorer que la vraie difficulté pour mener à bien cette réforme constitutionnelle se présenters au palais du Luxembourg, quand il lui faudra dégager une majorité au Sénat, permettant aux deux Chambres din Parlement de voter le même texte.

M. François Mitterrand ne pourra vraiment proclamer sa viotolre que le jour où, après que cette révision constitutionnelle sera acquise, il obtiendra le droit de ratifier le traité de Maastricht. Mercredi, il n'a franchi que la promière étape d'une longne course

THIERRY BRÉHIER

a M. Léotard souhalte que la ratification du traité de Maastricht soit «soumise an pespie». - Dans une trihune publice dans le Figaro du mercredi 13 mai, M. François Léotard, considérant que le traité de Maastricht « représente une chance paur la France », souhaite que sa ratification soit « soumize au peuple » à l'automne. Favorable à cette ratification, M. Léotard estime que l'apposition ene pourra batir nucune alternance sur les décombres de Maastricht ». .

## Le Monde HORS-SÉRIE

LA FRANCE DANS SES RÉGIONS

26 enquêtes sur le pays d'aujourd'hui

le résultat complet des élections du 22 mars

156 pages - 45 F

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

## M. Bérégovoy devant le bureau exécutif du PS

**POLITIQUE** 

## Les socialistes se félicitent de «l'amélioration de l'image du gouvernement»

M. Pierre Bérégovoy a reçu du bureau exécutif du Parti socialiste, mardi 12 mai, un accueil que M. Laurent Fabius à qualifié de a chaleureux. Le premier secré-taire a souligné «l'amélioration de l'image du gouvernement » depuis le changement de premier ministre. M. Pierre Mauroy a parié d'un « retour de la confiance ». Trus, seinn M. Jean-Jack Queyranne, porte-parole du PS, ont insisté sur le «sérieux», le «réalisme», l'autorité», le «sens de l'Etat» dant M. Bérégovny avait fait preuve depuis quarante jours.

Tout cela, inint aux difficultés de demment plus favorable sur le plan politique », a abservé M. Queyranne. «Les gens ne nous considè-rent plus comme battus d'avance», affirmait, après la réuninn M. Clande Bartninne, fabiusien membre du secrétariat national et député de la Seine-Saint-Denis.

A la direction du PS, «tout le monde respire depuis la namination d'un nouveau chef du gouverne-ment», expliquait M. Gérard Lin-deperg, rocardien, numéro deux du parti. Le premier ministre, qui a'était exprimé devant les parle-

nation, le 2 avril, puis devaot le comité directeur, le 11 avril, a adressé au bureau exécutif, après les paroles de hienvenue de M. Fabius, un discours guère différent de celui qu'il avait fait à l'Assemblée nationale lors de sun entrée en fonctions, ni de ses pro-pos sur Antenne 2 le 10 mai.

Il a redit que les trois difficultés principales avec lesquelles il duit compter sont, selon M. Queyranne, «le discrédit moral qui pèse sur la vie politique française», la question du mode de scrutin et le chômage. Il a rannelé les décisions on'il avait prises dans ces trois domaines.

Pries dans des trois donames.

Prier l'avenir, M. Bérégovny a précisé la façon dont il compte aborder les échéances politiques.

S'agissant de la ratification do traité de Maastricht, il a réaffirmé, face à l'opposition de M. Jean-Pierre Chevènement, que « si l'Europe ne se faisait pas ou si elle se disloquait, le risque serait grand de voir les nations retrouver leurs habivoir les nations retrouver leurs habi-tudes, voire leurs démons passes ». Sur le plan intérieur, il compte « réévaluer le bilan » des quatre gouvernements de gauche qui se sont succédé depuis 1981, sachant

entend, a-t-il dit, situer son action a dans la continuité » de celle de mier ministre. Cette affirmation est considérée comme importante notamment par M. Lindeperg, qui a souligné la difficulté, pour le gou-vernement, d'être à la fais « audacieux » et « prudent », face à une npinion qui demande du neuf, mais craint l'innovation, « Je serai prudent... et audacieux », a promis

M. Bérégovoy.

Le premier ministre a invité les socialistes à réfléchir, dans la préparation de leur programme, sur sept a chantiers » : l'éducation, l'environnement, la protection sociale, la sécurité, la modernisation de l'Etat. « l'évolution du capital des entreprises publiques», la défense. Plusieurs membres du gouverne ment, ainsi que M. Michel Rocard, doivent participer au «séminaire» que la direction du PS consacrera, le 15 mai, à l'élaboration du futur

#### Après s'être démis de son mandat

## M. Chesa (RPR) est réélu maire de Carcassonne

CARCASSONNE

de notre correspondent

M. Raymond Chesa (RPR) a été réélu maire de Carcassonne (Aude), mardi 12 mai, en ralliant les suffrages de vingt-quatre des quarante-trois membres du conseil municipal. Sa principale adver-saire, M= Nicole Bertrou (CDS), qui était son premier adjoint, a obtenu quinze voix, dont celle des six étus socialistes. Quant au candi-dat communiste, il a obleou les volx des trois conseillers de soo parti: Il y a eu un bulletin nul.

M. Raymond Chesa avait démissionné de son poste de maire le 4 avril à la suite du refus de

M= Bertrou et de trois autres adjoints RPR de voter un supplé ment d'impôt destiné à rembourse la dette Orta, du nom d'un promoteur condamné pour détournement de fonds au préjudice de la ville de Carcassonne (le Monde du 9 mai). Les quatre adjoints contestataires avaient profité de l'occasion pour accuser M. Chesa de se conduire en « outocrate ». L'élection s'est déroulée dans un climat passinuné eo présence d'un publie bauleux qui a empêché le maire de Carcassonce de terminer son discours. Ce dernier a tnutefnis promis « une autre appréhension des problèmes et plus de participation ».

#### En Nouvelle-Calédonie

## M. Nénou, député RPR, se déclare brimé par M. Lafleur et ses « amis » du RPCR

semblement poor la Calédnnie dans la République (RPCR), entre l'état-major de ce parti, que préside M. Jacques Lasleur, et M. Maurice Néonu-Pwataho, député RPR de la deuxième eirennscription da territaire depuis 1988. Celui-ci se juge brime depuis que la mise en œuvre des accords de Matignan sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie a conduit M. Lafleur et son mauvement à nnuer des relations privilégiées avec les dirigeants de l'Union calé-donienne (UC), la principale cumposaote da Front de libération nationale kanak socialiste

M. Nénou et œux des représentants de la communacité mélanésienne qui unt opté depuis lungtemps pour le maintien de la Nouvelle-Calédanie au sein de la République française éprouvent le sentiment d'être désormais « relé-gués au niveau de simples marionnettes ». Personnellement, M. Nénou redoute de se voir mis sur la touche par son propre parti aux prochaines élections législa-tives dans l'hypothèse où le RPCR déciderait d'abandonner à l'Union calednnienne le siège de la deuxième circonscription, qu'elle avait détenu jusqu'en 1998 par l'intermédiaire de Roch Pidjot, décédé en 1990.

Le « comité de soutien à l'action du député Manrice Néanu », qui s'est constitué, indique notamment que celui-ci « est frappé de représailles (...) pour avoir pris position de manière claire et honnête contre l'utilisation abusive de fonds de la Caisse locale de retroites par la direction de la province Sud [que préside M. Lasteur), pour avoir pris l'initiative de s'entourer d'un groupe de réflexion formé de personnes intègres et dévouées, pour avoir osé publier une lettre mensuelle dont le seul but est la poursuite de la vérité et l'instauration d'un véritable débat démocratique en Nouvelle-Caledonie, et pour courantes».

Rien ne va plus, au sein du Ras- avoir exprimé sans ambiguité son indéfectible attachement à la République française seule garante de la prospérité du territoire».

Ce comité précise que le député s'est vu supprimer par le président de la province Sud a son chauffeur et sa sécurité persannelle » [son garde du corps] et que le président RPCR du congrès, M. Siman Loueckhote, lui a a retiré son chef de cabinet » tandis que « l'avenir de son secrétarial est menacé». Ses amis en concluent que

M. Nénon est « traité d'une façon indigne par une direction du RPCR plus soucieuse d'enrichissement personnei que de partage et de dévelop-pement véritable et par une presse locale (excepté RFO dont l'impartialité doit être saluée) qui, par ses insultes ou par sa censure, se fail complice de l'escroquerie morale et politique actuelle ». Ils vont jusqu'à estimer qu'a ainsi les accords de Matignon, dont Maurice Nénou est signataire, et dont il soutient les principes initiaux, ant dérivé vers la manauvre politico-affairiste ».

o M. Charasse déclare qu'il n'y aura pas de collectif budgétaire. -M. Michel Charasse, ministre du budget, a annuncé, mardi 12 mai, devant la commission des finances de l'Assemblée nationale qu'il n'y aura « pas de collectif » budgétaire car « il n'y aura pas d'ouverture de nouveaux crédits ». Il a rappelé que l'augmentation du déficit en 1991 et 1992 « résultait des pertes de recettes que le gouvernement n'avait pas voulu compenser par des relèvements d'impôts ». Il a coofirmé aussi que les impôts de seront pas augmentés, M. Charasse a précisé en outre que le « rythme des cessions d'actifs » des entreprises d'assurances, prévues par le projet de loi adopté le 30 avril par l'Assemblée nationale, « dépendra du marchè et ne financera pas les dépenses

Devant la commission d'enquête du Sénat

#### M. Scheer déclare ou'il n'a eu « aucune hésitation » pour l'accueil de M. Habache à Paris

La commission d'eoquête du Sénat sur l'affaire Habache a entendu, mardi 12 mai, M. François Scheer, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay.

M. Scheer a déclaré qu'il « n'a eu aucune hésitotion » à doaoer uo avis favorable pour l'entrée sur le territoire français du dirigeant du FPLP (Froot populaire de libération de la Palestine) le 29 janvier. « Mon rôle s'est terminé là, a souligné M. Scheer, an ne m'o pas qui o été transmis au cabinet du ministre des affaires étrangères, M. Roland Dumas. »

L'aocien secrétaire géaéral a

confié aux sécateurs que M. Dumas l'avait appelé le jeudi 30 janvier au soir, à son domicile. pour lui signifier que, compte tenu du retentissement fait autour de cette affaire, Me Edith Cresson, premier ministre, souhaitait « qu'il présente sa démission». « Je n'ai pas eu d'explication. Je n'en al pas demandé. J'ai rédigé ma lettre de démission le vendredi matin à la première heure », a affirmé

#### Lancé par une centaine de personnalités

#### Un appel à l'unité des écologistes

Un groupe d'une centaine de personnalités, membres des Verts, de Géoération Ecologie ou militants associatifs, parmi lesquels Henri Cartier-Bresson, Daniel Cohn-Ben-dit, René Dumont, Félix Guattari, Edmand Jouve et Huhert Reeves, ont lancé uo appel, mercredi t3 mai, pour l'organisation d'états généraux de l'écologie.

« Une nouvelle intelligence de l'atkos, la maison du monde, est heu-reusement en train de naître, écri-vent-ils nniamment. L'air, l'eau, 'énergie deviennent des affaires humaines. Des modes de vie sont appelés à être repenses (dans les domaines de l'urbanisme, des transports, du travail et de la production) mais aussi les mentalités qui devraient pouvoir se réorienter vers un nouveau goût de la vie, de la solidarité, de l'échange, de la concer-

» Cene progression n'ira pas sans difficultés et sans contradictions, l'une d'entre elles étant la division actuelle des écologistes en plusieurs pôles, dont les Verts et Genération Ecologie. (...) Dans cette perspective. les états généraux de l'écologie ouverts et sans exclusive doivent être un moyen de sceller des liens nouvenux entre des projets écologiques à long terme et les actions démocrati ques sur le terrain permettant une large participation des individus et cats et formations politiques qui se réclament de l'écologie et agissent motidiennement en ce sens.

#### Collectifs pluralistes de concertation

Cet appel « à la formation, par taut en France, de callectifs phira-listes de concertation et d'action pour l'écologie» fait suite à l'initia-tive des Verts d'organiser à la ren-trée prochaine des assises de l'écologie, et à une lettre du président de Génératioo Ecologie, adressée le 18 avril aux « responsables du parti Vert », dans laquelle M. Brice Lalonde proposait une organisation conjointe de ces rencontres. Outre les personastités déjà citées, il est ies personaintes deja citees, il est signé par plusieurs responsables de Génératioo Ecologie (MM. Jean-Jacques Porchez, Dominique Bidou, Gny Koaopnicki), des Verts (MM. Jean-Félix Bernard, Yves Cochet, Jean Desessard) ou d'asso-dation de selection (MM. Signature) ciations du cadre de vie (MM, Guy Aznar, Jean-François Blet. Jean

Le dernier conseil national des Verts, réuni à Lyon au début du mois d'avril, avait refusé d'associer Génératioa Ecologie à sun initiative. M. Antoige Waechter, qui s'était fait le désenseur de cette ligne, avait peu après été mis ea minorité au sein du collège exécutif des Verts. La direction du mouvement a en effet proposé, le 25 avril, aux amis de M. Lalonde une double reacontre : l'une sur les assises de l'écologie, l'autre sur la stratégie politique des deux organisations. La première prise de contact a eu lieu le 6 mai entre MM. Guy Cambot, secrétaire national des Verts, et Philippe Germa, délégué général de Génération Ecologie.

ORLY - BARCELONE - ORLY\*\*

| ſ | Bépart | Arrivée | Départ | Arrivèe |
|---|--------|---------|--------|---------|
| Ī | 07h20  | 08h45   | T0h40  | 12h15   |
|   | 17h30  | 19100   | 19h45  | 21h15   |
| - |        |         |        |         |

Tarif eller / reteur jusqu'ou 31/06/92 (sous réserve d'homologotion). Sounds à conditions spécial Vals du lundi pe vendradi



ou téléphonez à notre service de

## POINT / L'OPUS DEI

## Une béatification hautement symbolique

Dimanche 17 mai, place Saint-Pierre à Rome, près de 150 000 membres ou sympathisants de l'Opus Dei assisteront à la cérémonie, présidée par Jean-Paul II, de béatification du fondateur de l'œuvre, Mgr José Maria Escriva de Balaquer (1902-1975).

Les conditions exceptionnellement rapides de cette béatification, dix-sept ans seulement après la mort du prélat espegnol, ont fait l'objet de polémiques dans son pays, aux Etats-Unis, en Italie, un peu moins en France

où l'Opus Dei, en progrès, est assez peu

Ce procès de béatification et les critiques qui l'ont suivi relancent les campagnes d'opinion qui, en fait depuis sa création en 1928, n'ont jamais cessé d'accompagner la progression de cette œuvre, qui, de simple essociation de laics à ses débuts, est devenue, en 1982, une « prélature personnelle », directement rattachée au pape, dont la forme juridique est sans comparaison dans

l'Eglise. Si, sous le pontificat de Jean-Paul II, les béatifications et les canonisations sont devenues de vrais actes de gouvernement, la « montée sur les autels» de Mor Escriva de Balaguer est particulièrement symbolique : ella consacre l'action, à travers le monde. d'une organisation de 75 000 membres qui dans l'Eglise catholique essure au pape. selon des méthodes souvent contestées, ses soutiens les plus inconditionnels et les plus

## Les fantassins de Jean-Paul II

Pampelune la Prude. Dans la capitale de Navarre, l'amateur serait bien ca peine de trouver un einé porno, uo sex-shop ou une cave de drogués. Au cœur de l'Opus Dei espagnol, entre des rues neuves tracées au cordeau, l'université de Navarre est aussi célèbre en Espagne que l'hôtel de la vieille ville où viveit et écrivait Ernest

Les résideoces du campus res-sembleot à tous les ceotres de l'Opus Dei dans le monde. La mixité y est interdite. Les murs et les bibliothèques ploient sous les portraits et ouvrages du fondateur, Mgr Escriva de Balaguer. Meublées et fleuries avec goût, les pièces rutilent de propreté. A l'oratoire, à genoux sur un prie-Dieu, des « ouméraires » de l'œuvre ou de simples étudiants sont en oraison. Un souci de perfection s'ettache à chacun de leurs gestes. La vie sur le campus se déroule comme dans uo ballet minutieusement réglé, avec sourire et application.

#### Le monde comme terre de mission

A ce sooci de « sainteté quotidiennes – l'image de fabrique de l'Opas Dei – s'ajonte, depuis sa fondation en 1928 en Espagne, un formideble besoio d'expansion. Comme si tous les costumes taillés jusque-là dans l'Eglise catholique étaient subitement devenus trop petits pour elle. L'uoiversité de Navarre compte déjà mille deux cents professeors et quinze mille étudiants. Elle est flanquée d'uoc clinique ultra-moderae doot 30 % du persoooel appartient aussi à l'Opus Dei. Là, on cultive les ver-tns cbrétieones que chérissait le fondateur : l'écoute, l'ascèse, le goût du sacrifice, la compétence professioonelle, le zèle

Comme celle de Nevarre, les uoiversités de l'Œuvre pousseot eomme ehampignons après la pluie : à Bogota, à Mexico, à Piura (Pérou), à Buenos-Aires, au Chili, aux Philippines, à Rome, etc. Depuis la chute du mur de Berlin, des centres de l'Opus Dei se sont ouverts à Prague, à Brao, à Buda-pest, à Varsovie, à Szczecio. Il n'est guère possible de receoser ioutes ses écoles, ses dispensaires, ses cliniques, ses maisons d'édition, ses ceotres de presse et de télévision. L'Opus Dei oe les compte pas : il n'est pas proprié-taire; ce sont ses membres, à titre personnel, qui les dirigent.

Quand on interroge un membre de l'Opus Dei sur les raisons de ce succès, et sur sa propre voication, il répond invariablement : «Ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est Dieu qui m'a choisi.» Mais tous vous diront, sans luxe de détails, brouîl-lant les filières de recrutement, qu'ils sont devenus membres grâce à no «ami», à uo «club de jeunes», à des «rencontres cultu-relles», à un «aumônier» de l'Opus, le plus souvent dans les illeurs lycées. Mais de leurs premiers contacts ils parlent toujours comme d'une « expérience indescriptible » qui forge une vocation et

#### De « petites mortifications »

Ce soir-là, au centre de l'Opus Dei de la rue Jasmin dans le seizième arrondissement de Paris, une vingtaine de jeunes écoutent, dans la pénombre d'une chapelle que dissimulent les volets d'un immeu-ble cossu, une « méditation » d'un prêtre en soutane noire - en fait, unc longue suite de lieux communs - sur la Vierge Marie. Ses auditeurs sont un maquettiste de mode, un ingénieur EDF, nn conducteur de chantier, uo informatieien, nn attaché commercial, un architecte,

La quarantaioe, Jean-Pierre S... est, quant à lui, cadre dans une filiale du Crédit lyonnais à Paris. Il est membre de l'Œuvre depuis 1971 et parle avec vénération du fondateur, aussi appelé par ses fils « le Père » ou « le Serviteur de Dieu ». Se sanetifier par soo trasionnel : il répète presque mécani-quement la double consigne de

Mgr Escriva. Aussi Jean-Pierre S... s'oblige-t-il, chaque jour au bureau, à de « petites mortifications » : recevoir un « casse-pieds », être ponctnel à un rendez-vous, exhumer un dossier qu'on o'a pas envie de traiter. Il va quotidieonement à la messe, récite le chapelet dans le metro et à l'heure de l'Angélus an metro et a l'actite de l'Angenis an bureau la prière du Regina Coeli. Cheque coup de téléphone est deveou pour lui, comme par un réflexe pavlovien, l'occasioo de penser à Dieu et, dit-il, de « murmurer intérleurement que je l'aime ».

#### Le temps de « calomnies »

Marié, il est « surnuméraire » d'un ordre qui compte aussi des «agrégés» et des «nnméraires» célibataires. Mais, quel que soit

#### Mgr Escriva de Balaguer

Né le 9 janvier 1902 à Barbaetro, en Aragon (Espagna). José Marie Escriva de Balaguer, ordonné prêtre en 1925, fonde le 2 octobra 1928 l'Opus Dei, lui adjoignant, deux ens plus tard, una section féminine. En 1934, il écrit son livre fondamental Chemin, diffusé dans le monde ender. Il prêcha, voyage et reviant à Madrid à le fin de la guarre civile. En 1944, il ordonne les trois premiers membres de l'Œuvre accédant au sacerdoce (dont son successeur, Mgs Alvaro del Portillo, l'actuel pré-lat). En 1950, l'Opue Dai devient par décret institut séculiar. Mgr Escriva multiplie las voyagas en Eapagna, an Amérique centrala et latine, à Rome, où, dans son bureau, il maurt le 26 juin 1975.

leur statut, le décalage est toujours saisissant entre le niveau de com-pétence, de relations sociales des nommes de l'Opus Dei et leur dévotion, si proche encore de le bigoterie espagnole des origines. Le bigoterie espagnole des origines. Le contraste est encore plus frappant eotre eet appétit ionoceot de «saioteté» et la réputation de secret, d'élitisme, de prosélytisme, vnire de sympathie pour le fascisme qui, soixante-cinq ans après sa création, dix-sept après la most de Franco, continue de coller à l'Opus Dei.

La plupart vous diront que ces « calomnies » ne les atteignent pas. Elles remooteraient aux eirconstances mêmes de la naissance de l'Opas Dei, lorsqu'un jeune prêtre modeste, inconnu, l'abbé Escriva – qui metra des années pour obtenir un titre de noblesse (de Balaguer) – décida que l'idéal de sainteté, tra-ditinanellement réservé aux prêtres et aux religieux pour des actes hors du commuo, pouvait être atteint par des laïcs ordinaires, dans l'ac-complissement de leurs simples devous familiaux et sociaux.

Uoe révolution dans l'Eglise. Elle valut au bienheurenx d'anjour-d'hal d'être traité d'hérétique et même trainé devant le Saint-Offiee. Paradoxe ponr les ons. machiavélisme pour d'autres, c'est précisément parce que les membres de l'Opus Dei n'ont ni habit, ni elôture, ni tout antre signe distinc-tif qu'ils sont soupconnés de faire partie d'uoe « sainte mafia ». partie d'uoe « sainte maiia ».

« Parce qu'on ne nous distingue pas,
on nous voit partout!», dit à Paris
Pierre Dutot, « numéraire » de
l'Œuvre. L'Opus Dei serait victime
anjourd'hui de la machination diabolique qui, hier déjà, a fonctionné
contre les jésuites, contre les
france-marcors et toutes propose. francs-maçons et, toutes propor-tions gardees, contre les juifs.

En fait, tout semble se passer comme si l'Opus Dei était tombé dans le piège tendu par ses adver-saires. Des dérives se seraient pro-duites, liées à une sorte d'acharnement mis à se protéger, à obtenir dans l'Eglise un statut toujours plus particulier, à dissimuler certains de ses modes de recrutement, de fonctionnement et d'expansion.

Un certain flou, pour le moins,

rème en effet. Tantôt l'Œuvre met en evant une spiritualité laïque de « conversion du monde », tantôt elle cherche ses soutieos dans les milieux les plus cléricaux. Elle justifie son origioalité par l'association de laïcs et de elercs, mais leisse toutes les «charges de gouvernement » à ses prêtres et à son évêque. Mgr Escriva écrit que «l'Opus Dei n'exige ni veux ni promesser», mais ses membres numéraires et agrégés soot en fait son-mis à des obligations de célibat et d'obéissance rigoureuse aux seuls buts de l'Œuvre

A peine avait-il obtenu, en 1947, Espagne et à Rome, un statut sur mesure d'institut séculier – la Société sacerdotale de la Sainte-Croix – que Mgr Escriva, pointilleux comme le juriste et entêté comme l'Aragonais qu'il était, comme l'Aragonais qu'il était, repartait à l'assaut pour trouver « une solution juridique appropriée» à une association de laïcs et de elercs. Mais alors que Paui VI avait toujours gardé des distances, renouvelant l'épiscopat espagnol (sous le coupe de Franco) sans jamais promouvoir de prêtres de l'Opus Dei, Jean-Paul II allait, à l'inverse, choisir des évênces dans l'inverse, choisir des évêgoes dans l'Œuvre (sept au Péron, deux au Chili, un en Aotriche et le prélat ini-même de l'Opus, Mgr Alvaro del Portillo) et lui donner, en 1982, un statut de «prélature personl'Eglise. L'Opus Dei est ainsi un « diocèse sans territoire », à diffusioo universelle. Il est dirigé par un prélat nommé par le pape, qui n'e de comptes à rendre qu'à lui, ll peut former et «incardiner» ses propres prêtres.

#### Une « Eglise dans l'Eglise»

Ce statut d'exception divise eocore aojourd'bui théologieus et évêques. Des conflits de juridic-tions naissent. Certains évêques, en Angleterre, en France, refusent de collaborer avec des prêtres de l'Opus Dei D'autres les accueil-leot, leur confiant même des paroisses eotières, des monvemeots, des services. La comparaison de statut faite avec la Mission de France (qui o'a pas non plus de territoire réel) o'est pas bonne. La

Mission de France oe compte que des prêtres (ouvriers, paysans, etc.), mis au service des évêques. L'Opus Dei est très majoritairement com-posé de laïcs. La tentation est donc forte pour l'Œuvre d'agir comme une sorte de «super-Eglise», on d'« Eglise dans l'Eglise ». Ses liens de solidarité ioterne (la participa-tion à la messe, la confession réservée seulement à des elercs de l'Opus) l'emportent sur la collaboration avec les antres composantes de l'Eglise, dans laquelle ils se présentent parfois comme les seuls garants de le doctrine, da la morale, de l'intégralité de la foi.

Groupe de pression dans l'Eglise, l'Opus Dei le serait aussi dans le société, selon ses détracteurs, qui rappellent les liens de certains de ses membres evec le gouvernement de Franco, en oubliant que l'Œu-vre fut aussi la cible du régime, on des scandales bancaires ou immo-biliers dans lesquels soo nom fut cité. « L'Œuvre n'est liée à aucun groupe, à aucun régime, à aucun idéal politique (...). Elle n'a aucune philosophic temporelle», disait son fondateur. Celui-ci ajoutait : «Sur cent ames, cent ames m'intéres-

Mais ses héritiers ne cachent pas, pour des raisons d'efficacité epostolique, une sympathie plus grande pour les milieux iotellectuels ou une certaine élite sociale co vue d'« évangéliser » des secteurs techniques, scientifiques, uni-versitaires, de plus en plus coupés de l'Eglise. Voire, comme disait sa revue Cronica en 1963, de «sanctifier la science, la culture, l'art et la civilisatioa v. Accusés par des familles de « prosèlytisme systèma-tique auprès des jeunes éléments brillants », de sectarisme et d'eodoctrioemeot, les membres de l'Opus Dei, fantassins de la « nouvelle évangélisation » de Jean-Poul II, comparent sooveot leur situation evec celle des chrétieos des trois premiers siècles. Comme eux, ils annocent la foi « en faisant du commerce et de la navigation », c'est-à-dire avec patu-rel, par le témoignage de leur tra-

tiens aussi, ils sont persécutés. HENRI TINCO



Le nombre d'hommes et de femmes laics (en deux branches sénarées) l'Ones Dei, est d'environ 77.000. La carte ci-dessus est celle des principales implantations dans le monde. Le nombre des prêtres « incardinés» dans la prélature est de 1 446. En France, l'Opus Dei compte environ 1 400 membres (dont 21 prêtres), répartis dans une dizaine de centres à Paris et d'autres érigés à Aix-en-Provence, Grenoble, Lyon, Marseille, Nenilly, Soissons, Strasbourg et Toulouse.

### Une influence croissante à Rome

de notre correspondante C'est à la guerre civile espagnole et à la deuxième guerre mondiale que l'Italie doit d'être devenue le siège de l'Opus Dei. Eo effet, dans la fondateur, Mgr Escriva de Bai ionoaicur, Mgr Escriva de Balaguer, voulait commencer son travail apostolique en France. Les circonstances l'en ayant empèché, il s'installe en 1946 à Rome. C'est de là qu'il travaillera à donner une diniension universelle à l'Opus Dei, en créant notamment, en 1948, le collège de la Sainte-Croix pour les hommes et, en 1953, le collège de Sainte-Marie pour les fommes.

Lorsqu'il meurt à Rome, le 26 juin 1975, Mgr Escriva est remplacé par l'abbé Alvaro del Portillo, le premier vicaire régional de l'œuvre en Italie. C'est lui qui va achever la bataille juridique qui permettra à l'Opas de devenir en 1982 la première «préla-ture personnelle» de l'Eglise.

Que représente aujourd'hui-l'Opus Dei en Italie? Environ trois mille membres, dont une moitié de femmes et un peu plus de 2 % de prêtres. Ses centres se trouveut dans les principaux diocèses, soit dix-sept en tout: outre Rome, Milan, Come,

Turin, Bari, Gênes, Naples, Padoue, etc. Très présent dans l'éducation et la formation professionnelle, l'Opus Dei, qui compte déjà une université de théologie, l'Ateneo romano della Santa-Croce, travaille à un autre pro-jet d'université à Rome, comprenant entre autres un institut biomédical une polyclinique et un centre de

The same of

A 1 4 100 15 1 51

THE PARTY NAMES

-F4x 01--

Com September

THE A SHOWING

304

7 - 2 - w. 1 - 4 - 4

Administration

are resident to a

era dia permitan

Contraction and

. c 34 6 1579

Table year

times forg

---

11 1 May ---

- ---

50 TO 100 M

· S make

The second

0 (4 (**34**)

The second of

うっか かき物 おま

- - Autoriga

The same

124 3

いる機能 <sup>1879</sup>年成立、資

185

in many

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

A 14 A 15 A 15

De plus, l'Opus Dei est partie prenante dans une vingtaine de résidences universitaires, de centres de formation bôtelière on de clubs à vocation sportive on culturelle. Ao total, chaque année, dans la scule ville de Rome, plus de 50 000 personoes ouraient un contact ovec l'Opus Dei. Chiffre qui passerait à environ 5 millions pour tout le pays.

#### Sympathies politiques

Cette présence n'a pas toujours été acceptée facilement par le passé, en Italie. Et en 1986 la question fut posée au Parlement, où l'Opus Dei, assimilé pour son goût du secret à la maconnerie ou eu réseau politico-affairiste de la loge P2, fut mis en cause. Aujourd'hui, le climat semble cause. Aujourd'hui, le climat semble plus sertin et de nombrauses personnalités de la classe dirigeante italienne no font pas mystère de leur appartenance à l'Opus Dei. C'est le cas notamment du financier Giammanio Roveraro ou encore du député Alberto Michelini. Présents dans les milieux scientifiques et médicaux, avec par exemple le professeur Rafaello Cortesini, l'un des pionniers des transplantations d'organes, les membres de l'Opus Dei sont égalemembres de l'Opus Dei sont également nombreux dans la haote bureaucratie italienne, l'instruction publique et la magistrature.

L'Œuvre en tire-t-elle one rifluence politique aussi importante que celle qu'on veut bien lni prèter? Selon certains, une bonne soixantaine de députés soutiennent régulièrement la cause de l'Opus Dei, Enfin – sympatiale ou estime intéressée – des personnalités. sonnalités comme le président du conseil Giulio Andreotti, dont le livre de chevet est Camino («Chemin») de Mgr Balagner, ou l'ex-président de la République Cossiga, no cachent pas leur intérêt pour l'Opus Dei.

Ces sympathies et points communs se retrouvent pour une large part aussi au Vatican, où, outre le portsparole du Saint-Siège, Joaquim Navarro-Valls, le secrétaire pontifical chargé de l'interprétation du droit canon, Mgr Herranz, on le sous-secanta, lagr retranz, on le sous-se-crétaire pour les rapports avec les non-croyants, le professeur Luis Cla-vel, appartiement en propre à l'Opus Dei. De nombreux prélais de curie, parmi lesquels les cardinaux Deskur, Felici et Palazzini, qui assistent cha-que armée à la companyant de la curie. que année à la messe anniversaire de la mort du fondateur, affichent leur soutien actif à l'Œnvæ. Jean-Paul II lui-même se montre l'an des plus réceptifs, en accueillant chaque année à Castelgandolfo des groupes de jeunes de l'Opus Dei, tandis qu'il s'est fait une règle, lors de ses voyages à l'étranger, d'y rencontrer les dirigeants locaire.

MARIE-CLAUDE DECAMPS

## Procès éclair et polémique

vail et de leur vie quotidienne.

Mais, comme les premiers chré-

Un record. Bien avant Charles de Foucauld, Mgr Oscar Romero, évêque assassiné au Salvador, Jean XXIII, ou des Françaia célèbres comme Robert Schuman ou Edmond Michelet – autant de per-sonnalités dont le procès de béati-Maria Escriva de Balaguer, dix-sept ans seulement aprèe sa mort, va cononter sur les autels », selon l'expression consacrée pour désigner, dans l'Eglise catholique, le comège des saints et des bienheureux.

Certes, depuis l'élection de Jean-Paul II en 1978, le rythme des béatificacions et des canonisationa s'est singulièrement accéléré. En quinze ans de règne, son prédéces-seur Paul VI avait promu 31 bienheureux et 21 saints. Au bout de douze ans de règne de Jean-Paul II, en 1990, les chiffres étalent déjà de 123 béatifications et 23 canonisations (1).

Le procèe de béatification da José Maria Escriva de Balaguer e tenu neuf cent quatre-vingts sessions devant le tribunal du diocèse de Madrid de 1981 à 1984, de Rome jusqu'en 1986, avant d'être transféré à la congrégation pontificale pour le cause das saints. Moine de quatre ans après, en 1990, il a achevait per un décret du papa proclamant les «vertus héroiques » de Mgr Escriva, dernière étape avant la béstification propre-

Les critiques ont tourné autour de trois points : le caractère expécitif de l'instruction; l'exclusion de témoins à charge au cours de l'étape de postulation destinée à recueillir des témoignages contra-

truction: pour les responsables de l'Opus Dei, toutes les étapes prévues par le législation ont été «scrupuleusement respectées». Il est vrai que la procédure a subi deux coups d'eccéléreteur en 1969, puis en 1983, «pour favoriser les causes de personnes plus proches aux hommes de chaque époque, par leur manière de vivre anisme et par leur mes-

#### *75 000* témoignages écrits

Doyen de la faculté de théologie de l'Opus Dei à l'université de Navarre à Pampelune, le Pèra Jose-Maria Illanes explique que cles his-tories ort désormais les moyens de faire des dossiers rapides et bien ficelés et qu'une enquête cor-rectement menée devrait aboutir au bout de quinze ou vingt ans ». L'efficacité de l'Opus Dei et la dévotion populaire envers Mgr Escriva ont permis le recueil de sobiente-quinze mille témoignages écrits favorables qui figurent au dossier du fondateur de l'Œuvre.

2. Les anomaties de la postulation : les personnes entendues par le postulateur de la cause des saints à Rome sont toujours réparties en deux moitiés égales de témoins favorables et défavorables. Une liste de dix personnes hostiles à la béatification du fondateur de l'Opus Dei e été présentée au pos-TOpus Dei e étà présentée au pos-tulateur. Mais, selon certaines révé-lations, il apparaît que des térrioins 486 pages 145 F.

dictoires; les pressions exercées à charge, d'abord pressentia, ont sur le tribunal à Madrid et à Rome.

1. Le caractère expéditif de l'insentendus. « C'est le tribunal qui chaisit dans la liste qui il veut entendre», répond le Père illanes. Le théologien de l'Opus Dei admet pourtant que certains ont été écartés «parce qu'ils n'avaient manit tement aucune connaissance bio-graphique de Mgr Escrive». 3. Les pressions sur le tribunal :

elles auraient été multiples de la part de membres de l'Opus Dei, dea la phase d'instruction diocé-saine à Madrid et à Rome. Les responsables de l'Œuvre répondent que c'est l'archevêque de Madrid, alors la cardinal Enrique y Taran-con, et lui seul, qui e nommé les théologiens et médecins instructeurs. Alors vicaire général de Roma, le cardinal Poletti a fait la même chose dans son diocèse. A la congrégation de la cause des saints, le tribunal est inamovible et il est plus difficile «à manipuler» : il est composé de huit théologiens chargés de constater les vertus morales et chrétiennes du candidat à la béstification et de cinq médecins pour enregistrer je ou les miracles nécessaires au succès de sa cause. Or, sur cinq médecins, un seul appartient à l'Opus Dei, assure le Père llanes : le professeur Corte-sini, de Rome. A l'entendre, la complexité de la procédure et le multiplicité des recours interdiraient. en fait, toute manipulation.

# SOCIÉTÉ

## Les conclusions de la commission d'enquête administrative sur la catastrophe de Bastia

# Un rapport accablant pour les constructeurs et les instances sportives

« Nous pouvors dire qu'il n'y o pas eu de fatalité. Cette tribune ne pou-vait que s'effondrer et transformer le public en victime. C'était une tribune mortelle. » En que!ques mots, M. Jean-Pierre Lemoine, président de la commission d'enquête adminis-trative, vient de résumer, mardi !2 mai, le rapport sur les causes de la catastrophe du atade de Furiani remis au ministre de l'intérieur, M. Paul Quilès, dans l'oprès-midi et M. Paul Quilès, dans l'oprès-midi et rendu public quelques heures plus

≹garaya......

Springer to the state of the state of the

Ine influence croiss

A ....

Water State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the

The second

a Rome

. . . . . . . . . . . .

10 mg

9.00

751.17

- BELLE

2. 7

120

 $\tau_{i,j} = \tau_{i,j} + \tau_{i,j}$ 

. . . . .

. . .

. .

4 1 1 1 2 2 4 4 4

----

Selon lui, toutes les parties impli-quées dans le drame - le construc-teur de la tribune et les instances sportives en tête – ont fait preuve d'une grande légéreté, d'inconscience et d'irresponsabilité. Elles n'ont pas hésité à faire usage de faux documents ou de circulaires erronées. Ces irrégularités ont été aggravées par des dysfonctionnements des commissions de sécurité. De vitale des commissions des sécurités par des dystorictionnements des commissions de sécurité. De plus, la commission a révêté que le Sporting Club bastiais (SCB) e « voulu faire une opération financière pour combler une partie de son déficit». En déclarant une recette de 1 339 500 F quand il comprait engranger 3 millions, de francs, le SCB compteit empocher près de 2 millions de francs «en douce».

Seuls le meire de Furiani. M. Eugène Bertucci, et le préfet de Haute-Corse, M. Henri Hurand, sor-tent quasiment «indemnes» de l'enquête menée tambour battant et en toute transparence. Avant de se lancer dans la longue litanie des res-ponsabilités, M. Lemoine réaffirme l'indépendance de la commission, «qui a reçu ni instruction ni directives quelconques». • «L'incompétence des construc-

La commission d'enquête adminis-La commission d'enquête adminis-trative « est consternée par l'incurie complète et l'incompétence totale des constructeurs, déplore M. Lemoine. Sud Tribune a réalisé un aurrage en ne respeciant pas les règles de l'art». Le chapitre consacré aux raisons techniques de l'effondrement de la tribune nord relève que « la grande légèreté de la partie « échafaudage » [la partie haute qui s'est effondrée] saute aux yeux (...). L'absence de plans et de notes de calcul, pour cette catégorie d'ouvroge, ne peut en aucun catégorie d'ouvrage, ne peut en aucun cas être justifiée, la faute profession-nelle est encore plus grave s'agissant d'une construction recevant du public classée dans la première catégorie.

» L'installateur ne peut invoques que deux arguments pour atténuer la responsabilité qui est la sienne dans

» La hâte avec laquelle il dut pro-cèder aux travaux (...). Mais n'est-il pas responsable d'avoir accepté d'exèpas responsante a avoir accepte à exe-cuter ce marché en une semaine, acris avoir le temps matériellement d'éta-blir les plans et notes de calculs indis-pensables?

» Le contrôle technique de lo SOCOTEC (Société de contrôle technique), dont il prétend avoir été-assuré.»

· Une commission de sécurité «qui n'a pas rempli son rôle» « A aucun point de vue, la com-mission de sécurité départementale n'o rempli son rôle qui eut été d'emertre un avis après avoir édicté les pres-criptions de sécurité et recommandé

au maitre d'ouvrage les rectifications

techniques » : aucum des deux procès-

dans une grande confusion, précise le rapport - n'e été signé par le directeur de cabinet du préfet.

Des rapports entre Sud Tribune, le Sporting Club hestiais et la SOCO-TEC «flous et ambigus»

Parce que le contrat de location a

été conclu dans la hâte et verbalement, les rapports entre les trois parties restent, essime M. Lemoine, «flous et ambigus». Néanmoins, le rapport accable encore un peu plus Sud Tribune accusée d'avoir menti sur la marchandise. La société a prétendu avoir monté deux tribunes, pour les Jeux olympiques d'Albertville, alors qu'elle n'a été que le soustraitant pour la construction de la tribune d'Albertville. Plus grave, la présentation de certificate d'homologation n'attestant «du contrôle de la résistance de la structure métallique que pour cing rangées de tribunes.»

Les responsabilités de la SOCO-TEC: « Déjà crittquable pour le contrat de location, le caractère oral du mandat est encore plus inacceptable s'agissant de l'exercice du contrôle technique confié à la SOCO-TEC, poursuit le rapport. Un contrôle sur toute la totalité de l'opé-ration était en effet indispensable. Or le chef de l'agence SOCOTEC de Bastio prend comme lighe de défense le fait de n'avoir reçu qu'un mandat limité du contrôle du terrain. A l'opposé, l'ingénieur de Sud Tribune pré-tend qu'un mandat général d'examen

La commission ne peut «trancher sur ce point extrêmement délicat que seule l'enquête judicioire est à même

«La défaillance du contrôle technique, quelle qu'en soit l'origine, a été d'autant plus grave que, ni le pouvoir sportif ni l'autorité administrative ne se sont inquiétés des modalités de sa réalisation.»

 Des pouvoirs sportifs à l'index a La Fédération française de foot-ball (FFF), la lique régionale de Corse ou le Sporting Club bastiais n'ont pas construit les tribunes », précise M. Lemoine, Le club bastiais a pourtant joué les apprentis sorciers. «Le mouvement sportif – et en premier lieu le Sporting Club bastiais – est à l'origine d'une catastrophe dans laquelle il ne peut nier avoir une kourde part de responsabilité.»

lci encore, une cascade de délégations, aggravée par une «dérespon-sabilisation» des organismes, est à l'origine de la catastrophe, explique le rapport. Comme le veut le règlene rapport. Comme le veut le régle-ment, la FFF délègue ses pouvoirs, pour l'organisation de la derni-finale Bastia-Olympique de Marseille (lire l'encadré), à la ligue régionale corse, qui, é son tour, a confié l'organisa-non au Sporting Club bastiais. Une pratique largement répandue.

Les dirigeants du club n'ont pas mesuré les conséquences du montage d'une vaste tribune provisoire et suivre. Le SCB devait s'assurer du concours d'un bureau de contrôle agréé, respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à

verbaux des réunions des 29 avril et de l'ouvrage o été conflé à l'agence assurer la sécurité des personnes et, face aux décisions des dirigeants du surtout, demander une outorisation Sporting Club bastiais, «qui ont l'hasurtout, demander une eutorisation de construction au maire de Furiani.

> Bien que non responsable de la catastrophe, la Fédération française de football est déclarée «irresponsable » par la commission : en clair, déléguer ses pouvoirs ne veut pas dire s'en laver les mains. La ligue de Corse aurait, par exemple, pu s'in-quiéter qu'au moment prévu pour l'ultime visite de la commission de sécurité, quatre jours avant le match, le haut de la tribune nord n'était pas encore monté. S'en inquiéter et aler-ter la fédération.

> «La FFF avait la possibilité théori-que de désigner un terrain autre que celui tiré au sort s'il apparaissait que les installations étaient dangereuses.» De plus, la billetterie e été remise sur la base d'un faux document : «La la oase d'un faux document : «La billetterie n'est délivrée par la fédéra-tion et adressée au ciub que lorsque l'avis favorable de la commission de sécurité lui est parvenu. La fédération s'est contentée d'un procès-verbal de la commission de sécurité adressé par la lique de Corse et qui mentionnait, bien à tort, qu'un avis favorable avait èté formulé par la commission.» La commission a entendu les responsa-bles de la fédérations qui affirment avoir été abusés. Elle regrette que ses cadres n'aient pas eu la prudence de s'intéresser de plus près à la construction de cette tribune.

· Les rôles du maire et du préset

Tout en constatant de graves man-quements de l'autorité administrative, la commission allège les respon-sabilités du maire et du préset. Le

premier semble avoir été impuissant

Sporting Club bastiais, « qui ont l'ha-bitude de ne pas solliciter d'actes juridiques de sa part». De plus, installé sur un terrain privé, le stade de Furiani « semble disposer d'un statut d'extra-territorialité » et échapperait ninsi au contrôle de la municipalité.

La commission constate que le préfet de Haute-Corse n été bien solé et les hauts fonctionnaires bier passifs: pas une voix ne s'est élevée parmi les chess de service de l'Etat ou tout antre responsable en charge de sécurité pour exprimer des inquié tudes ou des doutes.

« Face ò la confiance aveugle accordéc par les dirigeants du SCB à la société Sud Tribune, le préfet n'a pu, dons l'extrême climat de passion el de tension qui régnait alors, développer des arguments de raison.»

e Trois propositions pour l'avenir

La commission d'enquête administrative souhaite des réglementations plus sévères pour l'installation de tri-bunes provisoires; la nomination d'une haute personnalité chargée de clarifier les règles nécessaires à une autorisation de ce type. Enfin, elle demande la mise en place, avec le ministère de la jeunesse et des sports, d'une enquête sur le pouvoir des organismes sportifs et un contrôle sur la gestion financière des clubs. Cette dernière proposition montre combien la commission d'enquête administrarive tient le monde du football pour responsable en grande partie de la catastrophe du stade de Furiani.

BÉNÉDICTE MATHIEU

#### Président de la FFF

### M. Fournet-Fayard sur la sellette

la cercle des accusations qui se rasserre autour de lui après le . l'engogement que le match Bascatastrophe de Furiani it arrivent . tia-Marsaille suscitait dans l'ile. à convaincre M. Jeen Fournet Feyerd de quitter son poste de président de la Fédération francalse de footbell (FFF). «Pas question de démissionner», martelait-II encore, mardl 12 mal, dans son bureau de la Fédération, avenue d'Iéne, è Peris. Le tant d'avoir une nouvelle meuvaise surprise. Une « visite » de trois heures, rendue per trole gendames, dont deux venus de Corse sur commission rogatoire, ells m'ont entendu é titre de témoin, préciseit M. Fournet-Feyerd, et je leur al remis un certain nombre de documents. Le patron du footbell françaie s'empressait d'ejouter que, malgré lae rumeurs de son départ imminent pour la Corse, il n'avait pas été convoqué officiellement à Baatia, devant le juge d'înetruction Jean-Pierre Rousseau.

Cette deuxième audition deux gendarmes l'evalent déjà entendu au lendemain du drame - place cependent M. Fournet-Feyard dans une eltuation trèn difficile, car elle montre que les enquêteurs n'écartent pae les responsabilitée de la Fédération dann le tregédie de Furiani. Certes, la FFF n'organise directement que la finale de la Coupe de France. Pour les eutres rencontres, elle délègue ses pouvoirs aux ligues régioneles : en l'occurrence la ligue corse, dont le vice-président e été inculpé. Maie la FFF demeure reeponseble de l'émission des billets. Elle e einsi fourni sans sourciller, et eamble-t-ll hore dea délein qu'elle avait elle-même fixés, les 10 000 billate eupplémentaires que la ligue corse lui avait réclamée, apràe que le capacité du steda eut été portée à 18 000 spactateure. A aunun momant, elle n'a semblé a'inquiéter de la construction el rapide des nouvelles tribunes.

En affirmant dès le soir de la cetastrophe qu'il disposait de r tous les certificats de garantie pouvent être délivrés par des gens eutoriséa », M. Fournet-Fayard ne faisait qu'aggraver son ces. Il aembla qu'il n'ait eu connaissance en fait que d'une note de la lique de Corse affirmant que la commission de sécurité avait rendu un avis favorable. Tout se passe comme si M. Fournet-Fayard avait abdiqué toute autorité, de crainte d'aller à

Ni les rumeurs qui le cement ni l'encontre de la volonté des dirigeents corses, de s'opposer à

Ces carences de la Fédération ne peuvent que faire ressurgir la réputation de peseivité de son président. Depuis son élection en 1984, ses occupetions professionnelles, à le tête d'un laboratoire phermaceutique lyonnaie, l'éloignaient souvent de la Fédération. D'où le tentation de lui imputer le laisser-aller général du football professionnel francals dane les années 80 - cul avait conduit à un déficit de 1 milliard de frence en 1990 - et son corolleire : la multiplication des affaires an tout genre.

#### Ua bouclier · fragile

La nomination controversée de Claude Bez, ancien président des Girondins de Bordeaux, enjourd'hul en prison, comme intandant de l'équipe de France en 1988, est une de ces décisions que lui reprochant ees détracteurs, eu premier rang desquels M. Barnard Tepie. Entre les deux hommes, l'inimitlé est vive, et le patron de l'OM rechigne rarement à faire connaître ses désaceords avec le président de la FFF. Les intentions de M. Taple sont transparentes : la chute de M. Fournet-Fayard lui permettrali enfin de mettre un pied è le Fédération, en plaçant éventuellement un homme sûr. Le présidant de la FFF pourra difficilement compter eur l'eide de Ma Frédérique Bredin, ministre da la jeunasae et des sports, pour résieter eux esseuts du ministre de la ville.

En fait, face à la prasaion administrative et médiatique, auxquels s'ajoutent les effets da la procédure judiciaire, M. Fournet-Fayard ne dispose plus que d'un fragile bouclier : sa place de responsable de la cendidature française pour le Coupe du monde 1898. Son éviction à moins de deux mois de la désionation officielle du pays organisateur - le 2 juillet à Zurich ne plaiderait pas en faveur du dossier français. Mais même cet ergumant est à doubla tranchant : la Fédération internationale peut-elle remettre le sort de son épreuve reine dans les mains d'un homme einel

contesté? JÉROME FENOGLIO

## Nouvelles inculpations dans les milieux du football corse

BASTIA

de notre correspondant Trois nouvelles inculpations ont

été prononcées, mercredi 13 mei, par le magistrat instructeur en charge du dossier de la catastrophe du stade Furiani, M. Jean-Pierre Rousseau, ce qui porte à six le nombre des personnes inculpées. Les dernières inculpations concernent M. Ange Paolacci, secrétaire. adjoint de la Ligue corse de foot-ball, pour homicide nvolontaires, coups et blessures involontaires et faux et usage de foux en écriture privée, le vice-président du Sporting Club bestieis. (SCB), M. Michel Lorenzi, et M. Noël Bartolini, un des responsables de la ligue corse de football, inculpés uniquement de foux et usage de faux en écriture privée. Ces trois personnes ont été remises en liberté sous contrôle judicioire. L'inculpation pour faux et usage de faux en écriture privée porterait à la fois sur la transmission aux instances fédérales d'un faux certificat de le commission de sécurité, sur la révélation d'une double billete-

#### Un faux procès-verbal

Mardi, le juge d'instruction svait déjà prononcé deux inculpations d'bomicides involontaires et de coups et blessures involontaires, visant MM. Etienne Galeazzi, secrétaire général de la Ligue corse de football, et Bernard Russi, le directeur pour la Haute-Corse de la société de contrôle technique SOCOTEC, Si M. Galeazzi e été laissé en liberté, M. Rossi e été écroué à la maison d'arrêt de Bastia. Le directeur technique de la société niçoise Snd Tribnne, M. Jean-Marie Boimond a, quant à lni, été transféré à la maison d'arrêt de Marseille.

En plus de ces six inculpations, le président du SCB, M. Jean-Francois Filippi devait être présenté dans l'après-midi nu juge d'Instruction. Celn confirme que les enquêteurs ont choisi de frapper fort, notamment en direction des organisateurs de la rencontre.

Le procès-verbal de la commission de sécurité dont la rédaction e entraîné les trois dernières inculpations, mobilise particulièrement l'attention du juge. L'enquête sur le drame de Furiani révèle en effet one les responsables de la Ligue corse de football et du Sporting Club bastiain ont redige un faux procès-verbal eu nom de la commission de sécurité chargée de surveiller les installations du stade de Furisni avant la demi-finale Bas-

#### tia-OM, se substituant ainsi à l'autorité du préset. Le document, rédigé sur un papier à en-tête de la

Ligue corse de football, affirme que les prescriptions de sécurité appliquées au stade de Furiani ont toutes été exécutées et les examens SOCOTEC réalisés. Ce faux procès-verbal edressé à la Fédération française de football quelques jours evant le match Bastia-OM evait pour but, comme le règlement de la FFF le stipule, d'obtenir la délivrance de la billetterie supplémentaire nécessaire à la vente des dix mille places créées à l'occasion de l'instelletion de la

nouvelle tribune. Ce document

conçu, rédigé et signé par les prin-cipaux responsables du club de

Bastie et de la Ligue corse pose

eussi la question de la responsabi-

lité de la FFF.

M. Fournet-Feyard gura rapidement à répondre à une convocation du juge Roussean à propos du rôle réglementaire des délégués fédéraux en Corse, qui muraient d'à être à pied d'œuvre é Furieni quatre jonrs avent le metch, c'est-à-dire an moment où la tribune Nord était en cours d'édification. Le evrai faux » procès-verbal de sécurité aurait alors été inutilisable... et

la catastrophe évitée. MICHEL CODACCIONI

## **Doubles fonds**

par Alain Giraudo

APPETIT financier est-il une des causes de la catastrophe de Furiani? Dans les heures qui ont suivi effondrement de la tribune, M. Bernard Tapie n'était élevé contre une telle opinion, qui reveneit en pre-mière analyse dans tous les commentaires. Pour le président de l'Olympique de Marseille, le bénéfice de l'augmentation du nombre de places du stade Armand-Césari était absorbé par les frais de démolition de la tribune Claude-Papi et ceux de construction des nouveaux gradins oar Sud Indune. En re dans ces colonnes que la recette estimée de la demi-finale était de 3 millions de francs, le président du Sporting Club de Bastia, M. Jean-Françoie Filippi, lelssait pourtant entendre que le résultet de l'opération n'était pas blanc, puisque que la tribune devait revenir à près de 1 million de francs.

Le rapport de le commission d'enquête administrative remis mardi 12 mai par M. Jean-Pierre Lemoine au premier ministre et au ministre de l'intérieur présente l'opération sous un jour beaucoup plus noir. Le recette déclarée - c'est-à-dire la somme qui sert d'assiette au calcul des taxes et qui est répartie entre nue? La prochaine discussion d'un les clubs et la fédération - e été de projet de loi sur l'organisation du 1 339 500 F. En cleir, il y e eu volonté de dissimulation de recette, opération dont le corollaire est l'alimentation d'une caisse noire. Faut-il bleese des structures at des mettre cela eur le compte du hommes.

supporte un passif estimé à 6,4 millions de francs. La tentation pouvait donc être forte de recourir à ce procédé pour éviter que le bénéfice soit Instentenément englouti par les dettes, Les Corses n'auraient pas été les premiers à succomber. On pensait pourtent que, eprès lee affaires du Paris-Saint-Germain de Daniel Hechter et de l'AS Saint-Etienne de Roger Rocher, la Fédération de football était avertie des opérations de double billetterie et avait les moyens de les prévenir. Ma tement, ce n'est pas le cas.

contexte corse? Le club de Bastia

La justice eura à mesurer la part de laxisme ou de connvence ou'il peut y avoir dans cette situation. En tout cas - s'ajoutant au manque de rigueur dans l'application de eon règlement mis en lumièra par la commission d'enquête administrative cela pose le problème de le légitimité de la Fédération française de football. Par délécation de l'Etat, elle bénéficie de prérogatives, de la puissance publique dans l'exercice de ses missions. Mais les dysfonctionnements ne sont-ils pas trop graves pour que la délégation soit maintenue? La prochaine discussion d'un sport devrait donner l'occasion de sortir du marais dans lequel le football e'est enlisé à cause de la fai-

Rejetant le pourvoi de trois élus socialistes marseillais

### La Cour de cassation donne son feu vert à l'information judiciaire sur le dossier Urba

Trois ens après le début de 1989 par l'ex-inspecteur Gaudino, la justice va enfin pouvoir enquêter sur le versaat marseillais de l'affaire Urba. La chambre criminelle de la Cour de cassation e en effet rejeté, mardi 12 mai, le pourvoi formé par trois élus socia-listes marseilleis, MM. Michel Pezet, Pietre Rastoin et Philippe Sanmarco, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait estimé que l'informetion judiciairn ouverte à Lyon, confiée à M. Christian Riss, deveit suivre son cours.

Classée per le parquet de Merscille à la suite d'instructions émanant de le chincellerie, l'enquête sur Urbe aveit rebondi en juin 1991 grace à l'astuce d'un evocat des Verts, Mr Pierre-François Divier. Après plusieurs mois de péripéties, une information judiciaire visant MM. Pezet, Rastoin et Sanmarco avait été ouverte à Lyon

le 27 septembre 1991. Malgré un décret anoulent son point de départ, l'onverture de l'information judiciaire evnit été confirmée par la chambre d'accusation le 31 janvier.

L'errêt de la Cour de cassation

met fin oux querelles sur la régula-rité de l'information judiciaire. L'assise de l'enquête se trouve égatement affermie : le juge ve pou-voir s'intéresser « oux infroctions prétendument commises à l'occosion non seulement de la concession du marché concernant la construction du tunnel Prado-Carenage. mois encore d'outres marchés publics ayant intéressé la ville de Morseille de 1987 à 1989 . La seule incertitude qui demeure concerne l'action civile : le Conseil d'Etat examine ectuellement le validité du décret remettent en question la constitution de partie civile du député des Verts « en ce qu'elle concerne M. Pezet ». La chambre criminelle de la Cour de former.

cassation, présidée par M. Cbristian Le Gunehec, e profité de cet arrêt pour défendre l'autonomie des magistrats du parquet, qui dépendent hiérarchiquement du garde des sceaux. Malgré le classequet de Marseille, à la demande de le chencellerie, le parquet général de Lyon pouvait parfaitement, selon la Conr, prendre une décision contraire : « L'action publique oyant été mise en mouvement par vole de constitution de partie civile il oppartenait ou procureur général (...) de prendre des réquisitions sans que puisse y faire échec une décision antérieure de classement sans suite. En effet, un magistrat du ministère public, compétent pour exercer l'action publique, a, en vertu de ses pouvoirs propres, d l'exclusion de toute outre nutorité, la faculté de revenir sur une telle décision dès lors que ne sont pas réunies les conditions d'un refus d'in-ANNE CHEMIN

ler le plan gouvernemental « de réno-vation et de sécurité urbaines », mer-credi 13 mai, lors du conseil des ministres. Ce plan fait écho au dis-cours de politique générale du premier ministre, au cours duquel il avait place «l'insécurité urbaine» parmi les « trois fléaux qui démorali-sent la société française ». Les deux autres « fléaux » — le chômage et la corruption — ont déjà fait l'objet de

Le gouvernement lance à présent un programme d'ensemble contre la crise urbaine, dont le contenu sera progressivement rendu public par des communications ministérielles intervenant lors des conseils des ministres successifs du mois de mai. Premie volct de ce programme, le «plan d'action immédiate pour la sécurité urbaine» a été détaillé par M. Paul Quilès, ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, lors du conseil des ministres du 13 mai. Une série de décisions tendant à réaffirmer l'autorité de la police et à intensifier la présence policière sur le terrain ont été annoncées.

Le deuxième volet, qui concerne le renforcement général des actions en faveur du cadre de vie urbain, sera décliné par le ministre de la ville, M. Bernard Tapie, à l'occasion du conseil des ministres du 20 mai. Les grands traits en sont déjà connus. Des opérations de réaménagement urbain, allani jusqu'à la destruction de grands ensembles, seront dévelop-pées; le Groupe central des villes nouvelles sera chargé de les assurer dans la dizaine de sues nécessitant ce type de restructuration en profon-

La citoyenneté locale sera encoura-gée grace à la création de «maisons du citoyen» (ouvertes à tous, jour et nuit, elles offiriont des services tels que la garde des enfants et l'accueil des adolescents après l'école), ainsi que de «conseils de quartier» (instal-lés à titre expérimental, ils permettront aux habitants de prendre direc-

M. Pierre Bérégovoy devait détail- tement en charge des questions relative à l'organisation des quartiers).

Quatre mille uppelés du contingent
pourront, à l'horizon d'un an, exécuter\_un « service\_national\_ville ». Enfin, unc procédure unique de «contrat de ville» sera instaurée, remplaçant le foisonnement actuel des diverses formes de contractualisa-

> Le pian gouvernemental sera com-plété fin mai, à l'occasion d'un autre conseil des ministres, par M. Michel Vauzelle, garde des sceaux, sur le thème de la «justice de proximité». Des réponses judiciaires adaptées à la petite délinquance seront annoncées dévelopment de la médiation et (développement de la médiation et des maisons de justice dans les quartiers difficiles; diversification des peines, à l'image des travaux d'intérêt général et des peines de réparations pour les mineurs). D'au-tres mesures seront prises en faveur de la prévention de la récidive, du soutien aux comités de probation et de la récurerture des foyers de protection judiciaire de la jeunesse en

M= Frédérique Bredin, ministre de la jeunesse et des sports, fera, elle, une déclaration concernant l'opéra-tion «Eté Jeunes 1992», tandis que M= Marie-Noëlle Lienemann, ministre chargé du logement et du cadre de vie, interviendra au sujet du loge-

Cet échéancier très serré, commit le souci de cohérence qui s'eu dégage, sont la marque de lu «méthode Bérégovoy». La volonté de présenter des mesures d'application rapides saute aux yeux. Intervenant dans les domaines de la lutte contre l'insécutifé et du dévalons. contre l'insécurité et du développement urbain, le programme gouver-nemental s'inscrit dans la filiation des politiques conduites par la gauche depuis 1981, assure-t-on dans l'entourage de M. Bérégovoy, tout en améliorant l'action des nombreux ministères intéressés et en «collant» au plus près aux demandes

# La police est redéployée

Dimanche 10 mai, à «L'heure de

vérité » sur Antenne 2, le premier ministre avait annuncé un plan « visant à obtenir des résultats

« visant à obtenir des résultats rapides contre l'insécurité ». Mercredi 13 mai, le plan de bataille est lancé. Pas seulement parce que le temps presse avant les prochames élections législatives, assure-t-on dans l'entourage de M. Bérégovoy. Mais parce que les demandes sociales, qui s'expriment dans les quartiers en difficulté sur fond de petite délinquance et de crise urbaine, exigent un traite-

et de crise urbaine, exigent un traite-

Aussi le ministre de l'intérieur, M. Paul Quilès, a-t-il dû présenter très vite son a plan d'action immé-

diate pour la sécurité urbaine». L'ob-jectif affiché est autant d'infléchir la

jectif ariche est autant d'infléchir la finte hausse de la délinquance depuis 1989 (le Monde du 13 mai) que d'agir sur le sentiment d'insécurité qui l'accompagne. Aussi M. Quilès veut-il renfinrer la présence policière dans les zones urbaines les plus touchées con l'in-

urbaines les plus touchées par l'in-sécurité au quotidien, en assurant ce

que son entnurage appelle un «qua-drillage dissuasif du terrain».

Vingt-sept départements

prioritaires

D'ici à la fin de 1992, 3 200 poli-

ciers supplémentaires seront ainsi

affectés sur la voie publique. Une

série de mesures doivent nourvoir à

ce redéploiement d'une partie des

effectifs policiers (il y a. an total, 123 000 fonctinnaires de police).

Mille postes de personnels adminis-tratifs seront crées, ce qui permettra de remettre sur le terrain 650 poli-ciers jusqu'alors occupés à des

emplois de bureau. La réduction des gardes statiques (devant des

bâtiments publics ou des domiciles

de personnalités) et des cortèges offi-ciels entraînera un gain d'environ 500 gardiens de la paix qui quitte-

ront les trottoirs parisiens pour se

ment d'urgence.

pour un «quadrillage dissuasif du terrain» retrouver dans des quartiers plus

En outre, le nombre des con gnies républicaines de sécurité (CRS) placées en réserve, c'est-à-dire prêtes à intervenir à la demande d'une préa intervenir à la demande d'une pre-fet, passera de quatre à sept, grâce à des mesures de redéploiement (soit une capacité opérationnelle augmen-tée de 270 hommes). Auxquels s'ajouteront 600 appelés supplémen-taires du contingent – un millier, à terme (les policiers auxiliaires sont, terme (les policiers auxiliaires sont, à ce jour, au nombre de 4 700). Par ailleurs, un système de paiement des heures supplémentaires sera mis en place dans trois départaments, à titre expérimental, afin de dégager d'autres effectifs pour des missions de police de proximité en contour-nant les contraintes horaires de la sécurité nublique.

sécurité publique. La diversité de ces mesures comme le nombre relativement limité d'effectifs sur lesquels elles portent, disent assez les difficultés d'une gestinn du personnel plus proche des réalités de la délinquance dans cette grande industrie de main-d'œuvre qu'est la police nationale. Les conditions de logement des policiers en région parisienne, souvent contraints à des heures de déplace-ment entre leur domicile et le commissarlat, seront cependant amélio-rées : un millier de logements vont leur être réservés en Île-de-France (une mesure chiffrée à 100 millions de francs). Ces actions nouvelles seront financées sur le budget voté pour l'année 1992.

Cette Intensification de la présence policière sera avant tout sen-sible dans les vingt-sept départe-ments fortement urbanisés – situés dans les régions parisienne, lilloise, marseillaise et lyonnaise – qui concentrent à eux seuls 75 % de la délinquance constatée en France. Ils feront partie de la prochaine vague de départementalisation des services (polices urbaines, renseignements généraux, police de l'air et des frontières), prévue en septembre. Le plan gnavernemental leur attribue nelle de crédits en moyens de fonc-

Le ministère de l'intérieur se propose aussi d'innover en proposant des sortes de «coproductions» aux divers acteurs de la sécurité. Des « contrats de sécurité » seront négociés avec les communes volontaires,

le but étant d'arriver à une meilleure répartition des tâches entre les polices municipales et la police nationale. Cette dernière pourrait nationale. Cette dernière pourrait ainsi être déchargée de missions telles que le contrôle du statuonnement ou les surveillances des sorties d'école, et se consacrer essentiellement à la lutte contre la délinquance. Il reviendra aux préfets de mettre en œuvre des « plans locaux de sécurité» qui analyseront, de ce point de vue, les perticularités de ae securite, qui analyseront, de ce point de vue, les particularités de chaque agglomératinu. Un tel par-tage des thches ne sera pas un jeu de dupes, précise-t-on place Beauvau : les communes intéressées bénéficie-ront, en contrepartie, d'effectifs et de moyens supplémentaires.

#### Un Conseil supérieur indépendant

« Mieux vaut prévenir que punir, avait déclaré M. Bérégovny à «L'heure de vérité». Mais la petite délinquance, même lorsqu'il s'agit de jeunes, doit être punie aussi. Le couple prévention-répression reste donc de mise, notamment pour donc de mise, notamment pour l'Ilotage. Cette police de proximité et à vocation préventive sera développée (on passera de 2 300 îlots à 2 800 à la fin de l'année). Dans le même temps, des unités de police judiciaire spécialisées dans la lutte contre la délinquance (notamment contre les phénomènes de bandes de temps) seront créées dans les jeunes) seront créées dans les grandes agglomérations. Par ailleurs, des services de protection des per sonnes âgées secont mis en place ; des policiers les accompagneront à l'occasion d'un retrait de mandat ou d'une démarche administrative.

Le renforcement de la présence policière et de la lutte contre la délinquance devra se faire dans le respect absolu de l'Etat de droit, insiste tou place Beauvau comme à Matignon. La preuve en est administrée par le ministre de l'intérieur qui d'action, à créer le « conseil supérieur de l'activité policière» qui était réclamé de longue date par les syn-dicats. Composée de représentants de l'administration, de responsables des policiers et de personnalités extérieures à l'institution policière. cette instance indépendante devra veiller à ce que efficacité, déoutologie et transparence fassent bon

ces mesures renvoient aux calendes grecques la «démarche gouverne-mentale de sécurité intérieure» annoncée, le 20 mai 1991, iors d'un conseil de ministres du gouverne-ment Cresson. Contrairement à ce qui était alors avancé, les projets de loi fixant les statuts des polices municipales on des sociétés privées de gardiennage ne seront certaine-ment pas débattus à la session de printemes. An income de session de printemps. An risque de mettre en porte à faux, par exemple, la mise en œuvre des «contrats de sécurité» à passer avec les communes. Mais la priorité donnée au traitement d'urgence de l'insécurité urbaine a aussi du bon pour la police nationale : la lettre de cadrage budgétaire adressée par Matignon a reterm quatre priori-tés pour l'année 1993 : l'emploi, l'éducation, la justice et... la sécurité

ERICH INCIYAN

#### **ESPACE**

#### Le vol d'Endeavour prolongé pour récupérer le satellite Intelsat-6

La NASA a décidé de prolonger d'au moins vingt-quatre heures la mission de la navette spatiale Endeavour pour que son équipage tente, une nouvelle fois, de capturer le satellite de télécommunications Intelsat-6, place sur une mau-vaise orbite par une fusée voilà quelques mois. Ce délai supplé-mentaire ne sera pas de trop pour une opération qui s'amonce parti-culièrement délicate. Par deux fois déjà les astronautes Pierre Thuot et Dick Hieb not échoué dans leur tentative de capture de l'engin. Paur cette troisième et, en principe, dernière tentative, programmée pour la muit du 13 au 14 mai, les astronautes pourraient être au nombre de trois et les responsables du centre de contrôle de la mission envisageraient de rennncer, pour cette récupération, au système de barre déjà utilisé, se réservant la possibilité d'une saisie « à mains nues» de l'engin. - (AFP, UPL)

#### RELIGIONS

A la conférence judéo-chrétienne de Baltimore

## L'Eglise catholique se dit prête à ouvrir ses archives de la seconde guerre mondiale

Le Comité international de liaison entre juifs et catholiques s'est réuni è Baltimore (Etats-Unis) du 4 eu 7 mei. Comprenant chaeune une trentaine de personnelités, les deux délégetions étaient conduites respectivement par M. Edgar Bronfman, président du Congrès juif mondial et du Comité juif international pour les consultations interreligiouses (LJCIC), et par le cardinal Edward Cassidy, président du Conneil contifical pour les relations avec le judaïsme.

Après une interruption de ciuq ans, due à une série de crises (à s de la réception au Vatican de M. Waldheim nu de l'installatinn d'un carmei uu camp d'Auschwitz), le Comité international de liaison entre juifs et catholiques vicut de se réunir pour la deuxième fais en mains de vingt mois. Signe d'une réelle détente, la conférence de Bultimnre a pour-suivi la discussion sur la Shoah et l'untisémitisme engagée à Prague cathnlique avait alnrs candamné

l'anlisémitisme comme « consti-tuant un péché contre Dieu et con-tre l'homme» et affirmé que « l'on ne peut être à la fois authentique-ment chrétien et s'engager dans

Rappelant, à Baltimnre, l'expulrappetant, a Battinnre, t expui-sinn des jnifs et des musulmuns d'Espagne en 1492, le cardinal Cas-sidy a estimé que la «techuva» (la repentance) était « in réponse la plus appropriée pour l'Eglisc catho-lique à cet actc typique d'intolérance». Pour la periode plus recente, les cardinaux Cassidy et Bernardin, archevêque de Chicago également présent, ont suggéré qu'« nu cas par cas », les archives qu'« nu cas par cas », les areolves du Vatican concernant la période de la deuxième guerre mundiale et tut ce qui concerne l'holocanste juif soient ouvertes aux historiens

Tnus les participants, surtout les représentants de l'Eglise polonaise, ont insisté sur la nécessité d'une nnuvelle pédagogie, plus active, pour favariser une meilleure appré-ciation de cette période. « La méconnaissance du rôle joué par le peuple juif dans l'histoire du salut -a dit le Père Bernard Dupuy, dominicain français, directeur de la revue Istina - a fait le lit des com-

promissions chrétiennes avec la fausse religion nazic. » La délégation juive, en particulier M. Jean Kahn, président du Congrès juif européen, a de nouveau souligné les risques d'une résurgence de l'antisémitisme en Europe et plaidé en faveur d'une reconnuissance diplnmatique de l'Etat d'Israel par le Saint-Siège.

A propos du carmel d'Auschwitz les participants not enregistré avec satisfaction le début de fonctionnement du centre de conférences, de recherche et d'informatinn sur le Shoah, créé, par une volonté com-mune des autorités juives et catholiques, à 500 mètres du camp d'Auschwitz. Ralentie par des difficultés financières, sa construction devrait être achevée à la fin de cette année. Si les carmélites polonaises à l'origine de la polém encore présentes dans le camp, par-tirout à l'autnmuc prochain, comme l'a promis le supérieur de leur, ordre, il semble désormais acquis que ce sont d'untres religieuses qui s'installeront dans le nouveau convent également en cours de construction.

H. T.

#### UN GRAND COUP DE SOLEIL SUR LE NORD!

1492-1992 : Il y a 500 ans, avec la chute du royaume de Grenade, prenaient fin huit siècles de civilisation andalouse et une cohabitation exemplaire entre chrétiens, juifs et musulmans. 1962-1992 : Il y a 30 ans, avec l'indépendance de l'Algérie, prenaient fin un siècle de colonisation

et une autre aventure de cohabitation, avec ses ombres et ses lumières. Pour nous tous, immigrés ou rapatriés du Maghreb, qui vivons aujourd'hui en France, ces déchirures font la trame de notre mémoire. En ces temps ou le monde, l'Europe et la France connaissent à nouveau

l'intolérance, l'exclusion et la haine, nous voulons nous y opposer avec une fermeté absolue. Notre vie commune au Maghreb nous a mutuellement imprégnés de nos diverses cultures. Nous avons emmene tout cela avec nous. Et nous avons ainsi, comme bien d'autres avant nous, enrichi notre pays

C'est cette farouche determination commune contre le racisme, c'est cette fierté de notre apport à la France que nous avons voulu montrer, en février 1991, lors du "Coup de soleil à l'Olympia" réunissant nos trois complices Bedos, Boujenah et Smain.

C'est tout cela que nous voulons à nouveau mettre en lumière en 1992 en organisant à Lille, les 26 et 27 juin, notre "Coup de soteli sur le Nord". Nous y réunirons tous ceux d'entre nous, Maghrébins, Juifs et pieds-noirs qui ont tant apporté à la France dans tous les domaines de la vie nationale : économie, administration, enseignement, médecine, médias, musique, littérature, comédie, cinéme, sport, gastronomie, mode, etc. Nous le ferons dans ces terres du Nord, légitimement fières de leur hospitalité

En nous rejoignant à Lille, le temps d'un week-end, vous montrerez que vous voulez, avec nous : lutter contre l'ignorance et les préjugés,

 entretenir, développer et mettre en valeur tous nos patrimoines méditerranéens, contribuer à bâtir une société française plus sûre d'elle-même, plus ouverte et plus fratemelle.

Georges Morin, Leila Rezzoug, Benjamin Stora,

association "Coup de soleil" . BP 398 . 75001 PARIS

irmi les personnelités qui soutiennent Coup de Soleil :

Rachid Ahrab (;cumeliste), Houria Alichi (chanteuse), Amina (chanteuse), Alexandre Arcady (cinéaste), Mohamed Arkoun (universitaire), André Azoutay (entrepreneur), Roland Bacri (journaliste, écrivain) Rachid Bahri (musicien), Jean-Marc Barroso (écrivain), Guy Bedos (comédien), Azouz Begag (écrivain), Djetlout Beghoura (comédien), Rabah Belamri (écrivain), Lotfl Bethassine (chef p'empeprise), Tarik Benhabilés (ternisman), Tahar Ben Jelloun (écrivain), Hamid Berrada (journeiste), Michel Boujenah (comédien), Bernard Cohen (journaliste), Mustapha Dahleb (footballeur), Jean Daniel (journaliste, écrosin), Abdelloader Djeshlout (journaliste), Simon Elbaz (comédien), Françoise Fablan (comédienne), Jacques Ferrandez (dessinateur), Louis Gardel (écrivain), Herriette Georges écrivain), Gisèle Hallimi (avocate), Roger Hanlin (réalisateur, comédien), Mohamed Harbi (historien). idir (musicien), Michel Jobest (écrivain), Daniel Junqua (journaliste), Karlm Kacel (musicien), Nacer Kettane (medecm, écrivain), Yves Lacoste (géographe), Daniel Leconte (journaliste), Enrico Macias (musicien), dem de Malsonseul (peintre), Albert Memmi (écrivain), Alex Métayer (corréctien), Rachid Mimouni (écrivain), André Miquel (universitaire), Serge Moetl (réalisateur), Mohand Mounsi (musicien), Jean Pélégri (écrnam), Norbert Régina (écrivain), Reinette L'Oranaise (musicienne), Jules Roy (écrivain), Saphn (musicienne), Pierre-Olivier Scotto (comédien), Lelle Sebber (écrivain), Slim (dessinateur), Smain (comédien), Akil Tadjer (écrivain), Alain Vircondelet (écrivain), Mahmoud



COUP DE SOLEIL SUR LE NORD - 2 E LE 12 14 15 LE FESTIVAL DES CREATEURS DE FRANCE ORIGINALIES DE MARCHE

#### **EN BREF**

☐ Le procureur de la République de Foix fait l'objet d'une procédure disciplinaire. - Le garde des sceaux, M. Micbel Vauzelle, a déclenebé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Yves Deipech, procureur de la République du tribunal de grande instance de Foix (Ariège). La chancellerie, qui a saisi, mardi 12 mai. la commission de discipliue du parquet, reproche à M. Delpech d'avoir refusé de participer aux cérémonies commé morant la victoire du 8 mai 1945. Par « solidarité » avec ses collègues de la chambre d'accusation paripenne ayant rendu l'arrêl Tnuvier, M. Delpech souhaitait ainsi protester contre les positions des associations d'auciens combattants qui avaient, selon lui, a trainé dans la baue et calomniè les magistrats» (le Monde daté 10-11 mai).

n Le président Bush ira su «Sommet de la Terre» à Rio. - Lors d'un entretien à la Maison Blanche

avec le secrétaire général des Nations unies, M. Boutros-Ghali, mardi 12 mai, le président Bush a annoncé qu'il participerait au prochuin «Sommet de la Terre», convoqué du 3 au 14 juin à Riode-Janeiro. Sans préciser les dates de son séjnur au Brésil, le prési-deut américain a indique que celui-ci serait court, étant donnés les impératifs de son calendrier électoral. - (AFP. AP.)

O Exercice naval interallié an large de la Bretagne. - Placé sous les ordres du vice-amiral d'escadre Régis Merveilleux du Vignaux, préfet maritime de Brest et commandant en chef en Atlantique, un exercice reunira, du 13 nu 22 mai, devant les côtes bretonnes, cinquante-sept bâtiments de combat et de soulien, ainsi que des avions de patrouille maritime, relevant de dix nations alliées de la France : Allemagne, Belgique, Canuda, Danemark, Espagne, Etats-Unis,

Norvège, Pays-Bas, Partugal et Rayaume-Uni, Baptisé «Suroit-Norminex-Defcotex 92», cet exercice, qui rassemble sept mille hommes, a pour but de tester la protectinn du trafic maritime en coopération.

D Rectificatif. - Dans l'article sur la vente potentielle de Mirage 2000-5 français à Taïwan (le Monde du 13 mai, nos premières éditions), il fallait lire que « le contrat est estimé à plus de 20 mil-liards de francs » (et nou à 80, comme il était écrit par erreur dans nos premières éditions). De même, une phrase rendue incompréhensible au début de l'article en première page doit être rétablie comme suit : « Le ministre de la déscrise n évoqué le fait que les contrats d'armes, en France, sont toujours examinés - avant toute decision à chacune des étapes du contrat - dans le cadre d'une procèdure interministérielle qu'il a qualifiée de «très compliquée».»

on the time house 

CONTRACT TOP

S - 34 54

gren det ich

·中·中国大学的

THE PART OF THE

Ber C. Martin, &

1000年

17 15 34

TO FEMALES

· 机大水和碳酸 6等

Martin Company

THE PERSON

" a " " " a s o Mir a Maria para "

is bridge a special of

AT THE PARTY THE

· - 3 W. 3-54

de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya dela companya dela companya dela companya de la com

Marie Company

in recommended by

1: 14 34 - Sept 3 . Land of a last

party theresand

Trint topics

Total Section 1

Constitute Market

1 18 19 12 182 18 1 M. 24

with the market.

HAT BALLE WELL

on the entirely though

1 14 2 PM THE

· 一下 经 表 方

in the second

The same from the same of

entender to

the same probability

- 经工业税

2-20

I ...

**\*\*** 

1

21 til Gebre

" William Sta

The Real of Parties 100 miles STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY

ं रक्षक(रह ≭ A STATE OF

11 12 14 34

The state of the state of

---The second of 

# 10 0

10/2

1

4.7

...

e in a section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

deployee

spasif du terrain,

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

A see see see see a see see see The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

CONTRACT THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY

The Market Approximation

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

( Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Special Spec

Part of the second

The second second

10 M

The second second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

E CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH

中 学

TATION OF

market a feet and

The same of the same of the same of

Mary Mary Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street

# **EDUCATION • CAMPUS**

# Grandes manœuvres dans l'enseignement catholique

Radicalisation des associations de parents d'élèves, réunion extraordinaire des évêques cette semaine : les tensions s'accentuent dans le privé

VIOIS N'ALLEZ PAS LE METIRE CHEZ LES CURES!?

ES rassemblements en province qui se multi-plient. Uoe association de parents d'élèves forte de plus de \$30 000 familles, l'Uoion nationale des parents d'élèves de l'enseignenent libre (UNAPEL), qoi se ndicalise. Des syndicats d'ensei-nants qui posent leurs coodi-tons. Des évêques qui se réunis-ent, mercredi 13 et jendi 14 mai l Paris, en assemblée plénière atraordinaire, pour débattre de l'iostitution. Quelle agitation s'est emparée de l'enseignement

Partont le ton monte, Convrant les enchères et les enjeux, les contentieux et les débats internes. Que le gouvernement dise poli-Que le gouvernement dise poli-ment « respecter la demande for-mulée par les responsables de l'en-seignement entholique » eo décidant, en décembre dernier, de loi verser 1,8 milliard de francs (sur six ans) pour solder une vieille dette econmulée sur buit ans, et voilà l'UNAPEL qui bat le rappel de ses troppes, se choisit rappel de ses tronpes, se choisit un nouvean président, M. Phi-lippe Toussaint, jugé plus radical, et pose un ultimatum au nooveau ministre de l'éducation nationale en lui dounant quatre semaines a pour prendre des décisions » (le Monde du 12 mai).

Le 23 mai, les parteoaires de l'enseignement privé (parents, coscignants, chefs d'établissement, gestionnaires, religieux) se réuniront à Amiens, débnt juin à Lyon, En cinq mois, ils se sont réunis eo Bretagne, en Anvergne, dans le Nord, en Ile-de-France (le Monde du 7 avril). Ces rassemblements régionaux emprinteraient-ils imperceptiblement le sentier d'one nouvellé égaerre sco-laires? M. Toussaint dit avec assurance que, « au moindre cla-quement de doigts, tous pourraient descendre dans la rue». A dix mois des élections législatives, cela a le mérite de la clarté. Dans le gonvernement comme dans l'opposition... on ne s'y trompe

#### de la loi Debré

Que réclament les responsables do privé? « En premier lieu, l'ap-plication de la loi », répond le Père Max Cloupet, secrétaire général de l'enseignemeot catholi-que. Précisément la loi Debré du 31 décembre 1959, dont le législateur avait voulu, en son temps, qo'elle développe « une politique nouvelle essentiellement fondée sur l'idée de coopération ». Cette loi jetait notamment les bases des contrats d'association entre l'Etat et l'enseignement privé qui allaieot devenir la règle des collèges et des lycées privés.

Deux des trois priocipaux dosaiers contentieux qui opposent aujourd'hui l'Etat à l'eoseignement privé découlent de la oction de parité inscrite deos la loi Debré. Celle-ci stipule en effet que e les dépenses de fonctionne-ment des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». Or uoe interprétation butte 3. Of the interpretation trop restrictive des « frais de fonctionnement », constatée en octobre 1991 par le Conseil d'Etat, e engendré entre 1982 et 1989 un retard dans le paiement par l'Etat de sa quote part des frais (eppelée forfait d'externet). Coût du cetard forfait d'externet). Coût du retard selon l'enseignement catholique : 4 à 5 milliards de francs. Selon le ministère Jospin : uoe somme «incalculable».

#### Le plège de Jospin

De même, la loi de 1959 prê-

voit la parité dans e les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres » du privé et du public. L'enseignement catholique réclame donc, égale-ment, l'application de cette parité pour la formation de ses maîtres tant du premier degré que da second degré, dans la mesure où de nouveaux moyens ont été mis en œnvre dans le public avec la création des instituts universitaires de formetion des maîtres (IUFM). Selon ce même principe de parité eocore, elle réclame un ejustement des déroulements de egustement des derollements de carrière, des retraites (un instituteur dn privé cotisant eu moyenne 15 % de plus que sou homologue du public perçoit une retraite inférieure de 16 %), la prise en charge par l'État des documentalistes, des psycholo-gues scolaires, des directeurs

Pressés par l'urgence de la discussion budgétaire en décembre dernier, le goovernement et l'enseignement catbolique avaient negocié point par point. L'ensci-gnement catholique avait accepté en dernier ressort de ramener ses prétentions financières à 1,8 milliard de francs mais « à condition que solent prises en compte dans la négociotion l'intégralité des demandes concernant l'application du principe de parité ».

Pont preove de sa « bonne volonté ». M. Jospin décidait alors d'octroyer ces 1,8 milliard de francs aux établissements privés, pour solde de tout compte. Mais, dans le même mouvement, il tirait un trait sir les demandes annexes, plna techniques, mais a très chères » aux yeux des res-ponsables catholiques. Ceux-ci ont eu, dès lors, le sentiment très net d'avoir été piégés et o'ont pas



gouvernement ». La part des symboles, il est vrai, dans cette affaire, est à le mesure des passions que celle-ci décheîne. Reine au royanme des symboles, la loi Falloux, vieille de ceot querante-deux ens, feit figure d'erbre qui cache lo forêt. Alors qu'une loi de 1886 – dans la foulée des lois de Jules Ferry – loterdit strictement l'octroi de fonds publics an bénéfice des écoles primaires privées, la loi Falloux, adoptée antérieurement dans un contexte plus favorable aux inlérêts de l'Eglise, eutorise les collectivités locales à fioancer partiellemeot les investissements en faveur des collèges et des

#### Les évêques à huis clos

Selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 1991, les subventions que les collectivités locales peuvent allouer enx établissements secondaires privés doivent être limitées « au dixième des dépenses annuelles de ces établissements non couvertes par les fonds publics versés au titre d'un contrat d'association ». Or, sur le terrain, ebacun connaît, à droite comme à gaoche, les «ficelles» qui permettent de contourner la loi. En créant par exemple ooc « cité scolaire » regroupant sur un même site lycée technique (pour qui la loi ne prévoit eocune limi-tation de sobveotioo) et lycée général...

C'est dans cette etmosphère conflictuelle que s'inscrit le réflexion des évêques de Fraoce sur le statut de l'eoseignement

catholique. Réunis en Assemblée plénière extraordinaire - à huis clos - à Paris, mercredi 13 et jendi 14 mai, les évêques devraient confirmer leur inteotion de renforcer leor cootrôle sur l'institution, comme ils l'avaient laissé supposer en octobre dernier à Lourdes lors de leur assemblée ecouelle (le Monde dn 24 octobre). Or les va-et-vicot iohabituels des projets de statots eotre le conférence épiscopale et le Comité oationel de l'enseignemeot catbolique (CNEC), qui regroupe des parents d'élèves, des enseignants, des chefs d'établissement, des représentants des organismes gestionnaires, témoignent pour le moins de profoodes diver-gences entre la tutelle et les partenaires de l'Institution. Ces divergences éclaireot d'oo jour oouveau le raidissement des parents du privé à l'égard du gouvernement, qoi n'est pas à l'évi-dence foodé sur la seule référence

En fait, en réviseot les statuts scruels, qui datent de 1973, et en les adantant notamment aux fois de déceotralisation (1), certains ment déconvert quelle était le réalité de l'enseignement catholique depuis la loi Debré : une institution elle-même confrontée à le démocretisation de l'enseignement, à l'accroissement des effectifs, à l'accueil d'élèves noo corétiens ou tout au moins profondémeot sécularisés, ou de décus du service public (2).

à l'identité catholique.

Institutioo d'Eglise par le « caractère propre » qo'il eolend mettre eo jeu au seio de ses établissemeots (et que lui reconoaît la loi Debré), mais aussi structure eivile par l'association qui l'unit à l'Etat, l'eoscignement catholi-que pose eo fait crûmeot à l'Eglise la question de son action missioonaire. Pour les évêques, le

révisioo des stetuts a donc pour embition de repréciser qui fait quni dans l'eoseignement catholi-que et, surtnut, d'élaborer suffisamment de garde-fous pour que celui-ci poisse a garder son ame »,

Car, à l'exameo, certains évêques euront été ébranlés par le degré de laïcisation noo seulemeni des personoels enseignents - crise des vocations oblige, mais eussi et surtnut des personnels d'eocadremeot, même au sein des établissemeots congréganistes, qui représentent le tiers des établissements privés : 97 % des eoscigoants sont des leïes, 88 % des directeurs d'école, 81 % des chefs d'établissement du second degré (contre 46 % eo 1978), 66 % des directeurs diocésaios, garants de l'enseignement catholique dens chaque diocèse (cootre 9 % en 1978).

#### **Professionnel** ou confessionnel?

Aiosi, les revendications de la « base » de l'enseignement catbolique reposent moins sur uo eoga-gemeot confessionnel que sur des exigeoces professionnelles. Celles-là mêmes qui resnrgissent aujourd'bui dans les discussioos avec le gouvernement. L'élection d'un eoseignant, membre de la CFDT, à la commission perme-nente du CNEC en novembre deroier eo dit loog sur ce change-ment des meotalités,

gnement privé dès lors qu'elles ne sauteot aux yeux oi de lenr tutelle, mésiante envers le rôle des laics dans l'institution, ni a fortlori de leurs « ennemis» du public, convaincus que « la guerre scolaire que la droite prépare aura lieu » (3)? Le succès même partiel, jeudi, de la tendance «dure» des évêques, soucieux essentielle-ment d'un reofnreement de la totelle des évêques, pourrait peser lnnrd et donoer du erédit à l'image d'no eoseignement privé « expansionniste », qu'incarne la « nouvelle évangélisation de Jeon-Paul II ». Les radicalismes de tout poil -

Or que peuvent peser réelle-

meot les exigences « prinfessioo-nelles » des partenaires de l'ensei-

et de tout bord - habituellemeot eo beusse à l'epproche des élections pourraient alors acceptuer la coofusion des geores, mélaot orgaments professionnels, politiques et confessioooels.

#### JEAN-MICHEL DUMAY

(1) L'échelon académique régional n'existe pas en droit canon, l'évêque «régnant» sur un diocèse et dépendant directement du pape.

(2) On se reportera sur le sujet à l'analyse du Père jésuite Jacques Maréchal dans la revue Études, avril 1992.

(3) Propos de M. Jean-Claude Barbarant, secrétaire général du SNI-PEGC, dans l'Ecole libératrice, en décembre 1991.

## Un élève sur six

A la rentrée 1990, l'enseignement catholique (qui repré-sente la quasi-totalité de l'enseignement privé soue contrat) scolarisait 2 033 770 élèves (près d'un élève sur six), pour une moitié dans l'enseignement primeire et pour l'autre dens le secondaire, au sein de 9 980 établissements acoleires : eoit 13,4 % des élèves du premier degré, 20,1 % des collégiens et 19 % des lycéens. Dens cer-taines ecadémies, le poids de l'enseignement catholique est particulièrement important : 38 % des effectifs scolansés à Rennes, 37 % à Nantes 148 100 élèvee sont passés en 1990 du escteur public eu secteur privé, et 102 400 du escteur privé eu secteur public. Plus d'un Français de plue de dix-huit ana sur troia e effectué eu moins une partie de sa sco-lerité dans l'enseignement

L'enseignement catholique emploie près de 41 000 enseiemploie pres de 41 000 ensei-gnents dans les écolee pri-mairas et 80 000 professeurs dens le second degré, parmi lesquels près de la moitié sont rémunérés à partir des échelles de maîtres auxiliaires de l'ensei-gnement public. L'enzeigne-ment catholique emploie per ellment catholique emploie per eil-leurs 40 000 administratifs.

Aux termes de la loi Debré, les établissements privés peu-

vent opter pour deux typee de contret lea lient eu service public : le contrat d'association (l'Etat paie les maîtres et parti-cipe eux frais de fonctionne-ment des classes dont l'enseignement est conforme eux programmes et règles de l'en-seignement public) ou le contrat eimple (moins contraloù l'Etat prend seulement er cherge les treitements des eneeignents). Le contrat d'essociation est le règle quasi unanime pour les collèges et tycées, tendis que 53 % dee écoles primaires demeu-rent actuellement sous contret

Le fonctionnement de l'ensei-gnement catholique repose sur une pyramide d'orgeniames et d'associetions, de l'établisse-ment scolaire au Comité netionel de l'enseignement catholique (CNEC), le « parlement » au sein duquel aiègent perents, chefa d'établiagement, ayndicate d'enseignants, organismes de gestion. Son « exécutif » est per une commission permenente présidée par le secrétaire général de l'enzei-gnement cetholique, désigné lui-même par les évêessuré per une commission lui-même par les évêques. Les chefs d'établiasement aont nommés par l'évêgue du dio-

## L'Eldorado des historiens

Les archives des anciens régimes et des Partis communistes d'Europe de l'Est constituent une véritable mine pour les chercheurs

PRAGUE Correspondence

PRÈS les décennies de domination communiste, où des informations élé-mentaires comme la production industrielle on le tanx de pollution de l'air étaient considérés comme des secrets d'Etat, la liberté d'accès eux documents d'archives dont bénéficient actuellement les bistoriens d'Europe de l'Est e quelque chose d'inespéré. « Les historiens ne peu-vent pas se plaindre » souligne, ravi. M. Pavel Seifter, directeur adjoint de l'Institut des reletions internationales, un organisme de recherche dépendant du ministère tenécosiovaque des affaires étrangères.
« Mais si la situation n'a jamais été aussi bonne auparavant, elle ne sera probablement plus jamais aussi favorable », sonligne ce professeur d'histoire, exclu de l'université Charles de Prague pendant les purges de l'après-68.

désordonnée des contrôles au

moment de la disparition de régimes communistes, ainsi que la lons pouvoir expliquer exactement reconnaissance du besoin d'y voir comment la société n été manipuclair sur le passé récent de ces pays ont permis aux chercheurs d'avoir accès à bon nombre de documents. Et les historiens soulignent que si la concentration des pouvoirs par les Partis communistes a longtemps rendu letar travail très difficile, elle représente aujourd'hui une véritable subaine. « En France, l'accès aux archives du Parti communiste ou d'autres partis dépend du bon vouloir de ces organisations. Ici, les archives du Parti communiste ont pu être nationalisées », se réjouit sinsi M. Andrzej Paczkowski, professeur à l'Institut de sciences politiques de l'Académie des sciences

De nombreux historiens se sont donc plongés, depuis des mois, dans la masse des archives des partis communistes et des précédents gouvernements de le région. Avec l'énorme excitation intellectuelle d'espérer trouver des réponses aux En effet, la suppression parfois nombreuses questions qui demeurent sur l'organisation et l'histoire

de Varsovic.

lée », comment le régime communiste e pu établir un tel contrôle pendant si longtemps, lance ainsi M. Vilem Precan, directeur de l'Institut d'bistoire contemporaine de Prague, une figure importante de l'opposition pendant les années 70-80.

#### Enigmes et procès politiques

Et chaque pays ressasse quelques questions britiantes. Qu'est-ce qui a cooduit le général Jaruzelski, par exemple, à décréter la loi martiale le 13 décembre 1981 en Pologne? « Une Intervention soviétique était-elle alors imminente ou pas? interroge sinsi M. Andrzej Pacz-kowski. Jusqu'à présent, noire connaissance des archives ne nous permet pas de répondre à cette ques-

De même en Roumanie, où l'on s'interroge sur l'étendue de la répressioo menée par la police secrèté du régime communiste, la

Securitate. « Ce n'est pas seulement une question historique, souligne loan Chiper, chef de département à l'Institut d'histoire de l'académie des sciences de Roumanie. C'est aussi une question politique. Les partis historiques, c'est-à dire ceux qui étaient interdits pendant lo période communiste et sont à nou-veau actifs aujourd'hut, veulent savoir ce qui est arrivé à leurs orga nisations et à leurs responsables.»

De façon plus générale, les cher-cheurs d'Europe de l'Est attendent avec impatience l'ouverture complète des archives soviétiques en Russie, dans l'espoir de compren-dre comment Moscou a dominé l'évolution politique de leurs pays respectifs, et en particolier com-ment l'Internationale communiste a contrôlé les mouvements communistes dans le monde entier. Mito Isusov, directeur de l'institut d'histoire de l'Académie des sciences bulgare, espère einsi le dessous de la e bolchévisation » du Parti communiste de Bulgarie.

> BURTON BOLLAG Lire la suite page 16



INSTITUT SUPÉRIEUR DE MANAGEMENT CULTUREL

L'Institut Supérieur de Management Culturel créé par Claude Mollard propose une année de spécialisation en management et

en ingénierie culturels. Diplôme niveau 3ème cycle en cours d'homologation. Concours d'entrée ouvert aux étudiants des universités et aux diplômés des grandes écoles.

Clôture des inscriptions le 8 juin.

L'ISMC prépare à la production, à l'administration, à la programmation artistique et à l'ingénierie culturelle. Le salaire moyen en début de carrière est de 170 KF/an.

Renseignements: ISMC

(Etablissement privé d'enseignement supérieur) 3, RUE DANVILLE - 75014 PARIS - TÉL.: (1) 43.20.73.73

Pour que la situation soit nor-malisée, M. Christian Masselot, directeur des études à l'Ecole directeur des études à l'Ecole nationale d'ingénieurs-électriciens de Grenoble, et président du concours ENSI option physique, n'e pas ménagé ses efforts. Alerté par les professeurs lésés, il eventr, le 17 décembre 1991, le rectaur de l'inscréénie de Grenoble Le de l'académie de Grenuble. Le 31 janvier, il saisit le directeur des eneeignements aupérieurs eu ministèrs. Le réponse sers similaire: la pelement interviendra dans quelques semaines. En février, les correcteurs ne voient rien year. En mars, on leur promet que le règlement interviendra dens les jours prochains. En avril, le ministère se déclare désolé, mais la régularisation ne pourra pas intervenir avant le début du nouveau cuncours. Les enseignents chargés de la correction entament le bras-de-fer.

#### **Ouerelles** de ministères

Le coût du concours est de 1 500 francs par candidat. La majeure partie du budget du concours des ENSI est consecrée a la rémunération des enseignants qui corrigent les épreuves écrites — environ 150 000 copies et 20 000 heures de travail pour cinq cents correcteurs - et font passer les oraux - 32 000 interrogations, soit 16 000 heures de travail pour deux cents correcteurs. La correc-tion de chaque copie est fixée à

quatre heures pour les oraux atteint 690 francs. Le recrutement dee professeurs correcteurs et interrogateurs est basé sur le volontariat. « lie tolèrent un retard de quelques mois pour le rem-boursement de leurs frais et leur rémunération, mais n'acceptent pas de faire le même travail un an plus tard sans avoir reçu ce qui leur est dû. Qui pourrait leur en vouloir?», souligne M. Masselot.

Au ministère de l'éducation nationale, on précise que le situation des correcteurs du concours des ENSI est connue. Les retards de palement sersient dus à un problème de dotation budgétaires. Le chapitre 2732 des exa-mens et concours des enseigna-ments supérieurs serait en déficit structurel. Sur les 47,9 millions de francs destinés aux concours de l'enseignement supérieur, 20 étaient donnés manquants, jus-qu'à la fin du mois d'avril. Et la chaîne était rompue. La direction de l'enseignement supérieur avait besu être en possession de tous les documents nécessaires, les correcteurs ne pouvaient être rémunérés eu niveau de chaque académie, faute de moyens.

La ministère du budget a'in-surge. Faisant figure d'accusé, il rétorque que les moyens du minis-tère de l'éducation nationale sont versés de manière globale. Les services financiera sont chargés de les répertir. S'ils ont choisi d'autres priorités, entend-on à Bercy, à eux de trouver-un moyan de rémunérer les concours. Fin avii, 8, 15 milions de francs sont débloqués par le ministère de l'éducation nationele. Le solde (12 millions de francs) vient d'être mis à la disposition des trésoriers-payeurs généraux. La direction des anselgnements supérieure e demandé aux recteurs de transférer rapidement ces sommes eux

Cette régularisation intervient tard. Comme le note M. Masselot, «à force de compter sur la bonne volonté de ses fonctionnaires, l'Etat risque de perdre la confience de ses plus fidèles servireurs et de semer la colare chez les étudiants, qui risquent d'attendre longtemps les résultats du concours».

MICHÈLE AULAGNON

Un entretien avec M. Friedrich Hirzebruch, président de la SME

# «Il faut unir les efforts des mathématiciens européens»

a Directeur du Max Planck ins-titut für mathematik, vous prési-dez, depuis sa création en 1990, à Varsovie, la Société mathématique européenne. Comment est née cette initiative?

- Tout d'abord c'est nue idée ancienne. Déjà en 1962, Henri Car-tan avsit suggéré la création d'un «passeport européen» permettant à un étudiant de faire ses études de mathématiques dans différents cen-tres européens. Mais c'est surtuut une démarche naturelle : regardez le Nurvégien Sophus Lie, qui a tra-vaillé à Gottingen, Berlin, Paris, ou pensez au contexte continental des créateurs de la géométrie non eucli-dienne, Nicolai Lobachevski et James Bolyai, un Russe et un Hon-

» Le projet est donc né de le vulunté de plusieurs mathématiciens européens, parmi lesquels Sir Michael Atiyah, de l'institut New-tuu de Cambridge, d'unir nus efforts dans le contexte politique en plein muuvement de la fin des années 80. En 1990, les perspectives d'ouverture européenne se précisaient. Mais nous u'imagiuions pas, en créant la SME, à Varsovie, que le développement de nos liens svec l'Europe de l'Est deviendrait si vite possible!

- Comment s'articule ce regroupement de scientifiques de toute l'Europe avec les pro-grammes des Douze en la matière ?

- Bien sûr nous suivons de près les initiatives européennes qui peuvent avoir de l'intérêt pour les mathématiciens européens qu'elles viennent de la Communauté ou de la Science European Fondation de Bruxelles. Par exemple, nous atti-rons actuellement l'attention de tous les mathématiciens européens sur les nouvelles perspectives ouvertes par le traité de Maastricht concernant l'éducation ou encore par le nouveau programme «Human Capital and Mobility» de la CEE, qui doit être d'ailleurs étendu aux pays de l'Est. Ce pro-gramme très important doit favori-ser la mobilité et stimuler les colla-borations d'équipes de recherche à travers l'Europe.

» Entre le mode de fonctionnement des instances de Bruxelles et les microréseaux des mathématiciens, il s'agit de trouver des sché-mas de compatibilité. Il y e déjà nn réseau assez dense de centres de récherches de mathématiques à tra-vers l'Europe : ici le MPI, l'Institut des hautes études scientifiques à Bures sur-Yvette, l'Institut Mittag-Leffler à Stockholm, le nouvel ins-titut Euler à Saint-Pétersbourg, le Centre international de Marseille-Luminy et le nouvel Institut des mathématiques discrètes qui va nuvrir dans le cadre du CNRS à Marseille. Mais il fant développer et feciliter les échanges et aider les. centres naissants, notamment en Europe de l'Est.

» Dès le départ, les relations evec l'Enrope de l'Est mathémati-que ont été au centre de nos préocenpations. Nous sommes évidem-ment concernés par le drame que constitue la fuite des cerveaux pro-voquée par la destruction du système scientifique en Russie et dans d'autres pays de l'Est. Pour la CEI d'autres pays de l'est. Pour la Chi nous avons repris l'excellente idée veuue de France d'organiser des visites de chercheurs, de six muis par exemple, répétées sur uoe période de plusieurs années. Le inancement de cette opération est privé; il doit être décidé courant juin.

» Bien sûr, nous voulons aussi que l'Enrope mathématique reste grande ouverte sur le monde, en particulier sur les Etats-Unis, qui ont le première école mathémati-que, et sur les pays en voie de développement, qui comptent sur

- Quelle est la situation particulière dans l'ancienne Alle-magne de l'Est?

- l'ai été mis à contribution pour la transformation du système édu-

catif (secondaire, supérieur, recherche) dans les cinq nouveaux. Etats créés à partir de l'ancienne Allemagne de l'Est. Chaque Etat e créé un comité qui est placé auprès du gouvernement; je suis membre du comité pour Berlin. Je visite différents instituts et discuté avec les Pour l'instant, on en compte evigence ignante at charphers. Comme enseignants et chercheurs. Comme vous savez, l'Académie des sciences de l'Allemagne de l'Est fonctionnait, sur le modète soviétique, avec de très nombreux instituts où tra-vaillaient de nombreux chercheurs.

» Cette situation s'est brutaleentransformée. Aujuurd'hui l'Académie n'est plus employeur, elle pourrait tenir un rôle analogue. à votre Académie des sciences. Il a fallu reclasser les chercheurs. Par exemple, il y avait cent cinquante chercheurs. à plein temps sans charge d'enseignement à l'Institut Karl Weierstrass de Berlin, Ces chercheurs étaient organisés en qua-tre groupes. L'un a été intégré au Max Plank Institut de Bonn, un groupe s créé une annexe du Max Planck, sous le nom de l'Institut d'analyses mathématiques appli-quées et des processus stochastiques (TASS).

» Il s fallu proposer des retraites anticipées, tenir compte des situations personnelles, provoquer le brassage nécessaire au rénouvelle-ment des idées. Tout cela n'e pas été facile mais devrait être régléd'ici l'automne. Il ne devrait pas en résulter de chômage dans un avenir proche, mais c'est une menace pour les années qui viennent car nous u'svons pas assez de postes à pro-

- Comment fonctionne la société methématique euro-

 La SME regroupe des sociétés nationales sans exclusive : y parti-cipent par exemple, pour la France, la Société mathématique de France et la Société des mathématiques appliquées à l'industrie, mais aussi une société de mathématiciens georgicos ou deux sociétés baites...

L'ambition de la Société erropéenne est également de rassembler des individus qui peuvent adhirer par l'intermédiaire de leur société locale. Nous espérons, à l'avair, que ces adhérents individuels pendront une place prépondéraite. Pour l'instant, on en compte eviroit i 100, dont envirou 400 funcais et 120 allemands. Le conseilde la SME réflète cette orientation puisqu'il comprend un membre qui pour cent membres individuels.

Tout en respectant le mode fonctionnement général des acti-tés scientifiques, les mathématique doivent pouvoir garder leur spécia-cité de fonctionnement : après tou elle a déjà fait ses preuves!

» Nous deviions pouvoir le véri fier lors du congrès de la SME qui se déroulera à Paris, entre le 6 et le 10 juillet prochains. Ce sera une étape importante dans le développe-ment de la SME. Je suis particulièrement de la SMR. le suis particuler rement straché au nouveau mode d'organisation de ce congrès : il sera partagé entre des exposés faits par les meilleurs mathématiciens européens et des tables rondes qui réu-niront mathématiciens, chercheurs et enseignants avec d'antres scienti-fiques, des utilisateurs divers des mathématiques, des industriels, des pédagogues ou des journalistes.

» Il faut prendre garde, quand nous justifions notre métier en évo-quant les très importantes applica-tions technologiques des mathéma-tiques, des télécommunications sux sondages, du scanner aux modèles cosmologiques, de ne pas oublier que la science ne doit pas être au service de la technologie doit nous libérer, nous donner plus de temps pour nous adonner à la culture, à Boethoyèen, Gauss — le prince des nous justifions notre métier en évo-Beethoveen, Gauss - le prince des mathématiciens - ou Goethe.

- Ou Baudelaire, Poincare, Debussy... - Absolument. >

> Propos recueillis per JEAN-MICHEL KANTOR

Milan: Septembre 1992 - Novembre 1993 INSCRIPTIONS DUVERTES JUSQU'AU IL 194 C'est le premier cours-spécialiss de 3° cycle qui prepare exicut l'information de professionne dont le besoin est à présent vivement resentit, et que trégére dans un prochain teur indispensabler le spécialiste de la complement et gérers, au sein d'une stratégie globalet fluitisse de toutes les techniques de communication marketing, publishe, paraputait de verifie, appointing et médérat, rélations publiques. Le prografime comporte la fréquence obligatoire à alein éting Plus de 1.500 houres de cours intensité Trois mots de projet en entreprise alités reconnoes du monde de l'industrie, de la Commune Langues officielles: nation of angleis ister of Comprehensione d'Imprese 223, Mele Public Tess 20162 Manife Hells





# iens européens,

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

B. Santager

Mills on the ...

Company of the Company

Both of C

...

· 35 72.

124

## **EDUCATION • CAMPUS**

# Promoteurs immobiliers cherchent étudiants

Depuis quelques années, organismes de HLM et constructeurs privés s'intéressent au marché universitaire. Un créneau en plein développement

INIES les chambres à la mode des années 60, les 9 mètres carrés-placard-lavabo refoulés aux portes des villes. A en crorre les promoteurs immubiliers privés ou les arganismes HLM qui se sont lancés depuis deux ou trois ans sur ce nouveau marché de la résidence universitaire, la actité Un classique, c'est dépassé. Tant simplement parce que les désirs des étudiants. parce que les désits des étudiants— et leurs ressources— ont évolué depuis quelques années. Ce qu'ils . attendent désormais? Un studio au cœur de la vie urbaine, assez spa-cieux pour dormir, cuisiner, rece-voir et travailler, offrant un mini-mum de services. Un logement « banalisé » pour une elientèle qui ne l'est guère: le seuil psychologi-que du loyer mensuel se sitne à t 000 francs ou 1 500 francs; l'oc-cupation dure en général dix mois: cupation dure en général dix mois; les garanties locatives sont incer-

Un bean casse-tête pour les pro-fessionnels privés de l'immobilier qui s'intéressent à ce produit. Selon Philippe Plantagenest, directeur de cabinet à la direction générale de la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), quelque cent dixneuf permis de construire relatifs à une résidence pour étudiants ont été déposés en 1991, contre soixante en 1990. Voici cinq ans, c'était le désert.

Car le créneau est porteur ; une étude récente de la direction régionale de l'équipement d'Île-de-France (DREIF) situe les besoins paur l'an 2000 entre 35 000 et 75 000 nouveaux logements, selnn les méthodes de calcui. On n'en recense aniqued'hui que 10 000 recense aujuurd'bui one 10 000 gérés par le CROUS et 14 000 par des associations diverses. Si la province est moins mal lotie en cham-bres de cité universitaire, la demande et les besoins n'y sont pas moins forts. A Montpellier par exemple, où la municipalité a com-mandé à l'OPAC 5 000 logements spécifiques, on dénombre à peine 6 000 chambres en cité U ou en ville, alors que quinze mille jeunes postulent chaque année !

#### De 900 à 2 800 francs mensuels

Si les pouvoirs publics ont commencé à bouger depuis le milieu des années 80, le problème n'est pas franchement nouveau. Depnis 1968, en effet, les CROUS ne construisent plus comme ils l'ont fait massivement avec des subsides directs de l'éducation nationale. Certes, ils penvent depuis lors faire des « réservations » dans des HLM. Mais la réforme des aides au loge-ment de 1977 a privé les étudiants des aides personnelles.

C'est avec une loi de 1985. complétée en 1991, que l'ère de l'après-cités universitaires a vraiment commencé. Le logement étudiant rentra alors dans le droit commun du logement social. Les jeunes peu argentés sont aidés (aide personna-lisée an logement ou API, alloca-tion logement à caractère social ou ALS). Des smancements aides sont onverts aux promoteurs, privés ou



sociatix (prêts locatifs aidés, PLA). Les initiatives « privées » sont

La Caisse des dépôts, vin sa petite seur immobilière, la SCIC, a ici fait œuvre de pionnier. Entre 1987 et 1988, 3 millions de francs d'études unt été consacrés à ce sujet, et une filiale créée, Enrostu-dromes. Sa force 7 e Une succession de détails v. dit simplement le PDG, Jean-Claude Szaleniek. En matière de services, par exemple avec la création d'espaces d'accreil, de vidéo, ou de sport, autocommu-tateurs électroniques gérant les télécommunications comme le contrôle d'accès à l'immeuble, laverie, bagagerie, service courrier, etc).

Les résidences d'Eurostudiomes nffrent trois types de logements : studettes (18-20 mètres carrés,) studios classiques (22-26 mètres carrés), on « studiomes » (32-42 mètres carrés) comprenant deux chambres, avec salles de bains et entrées indépendantes et une cal-sine commune : c'est la « convirla-lité restreinte » à deux. Les loyers variant entre 900 et 2 800 francs mensuels, soit 700 à 1 900 francs environ à la charge du locataire bénéficiant d'une aide. A la rentrée prochaine, Eurostadiames gérera vingt-trois résidences.

Peu après la SCIC, le Crédit national s'est mis, lui aussi, aux

résidences pour étudiants, par l'intermédiaire d'une nouvelle société, Réside-Erndes. Son produit, les «Estudines », correspond globale-

ment aux précédents en termes de qualité; d'ici à la fin de l'été, cinq residences fonctionneront, notamment en villes nouvelles. a L'empla cemient est capital s, note le PDG de la filiale, Philippe Nicolet. Cependant, à la différence d'Eurostudiomes, qui n'est pas promoteur, Réside-Etudes mène toute l'opération, de la construction à la cammercialisation, via le réseau de la SEERI, SAE, Pelège, Quillery... De près ou de loin, les grands

groupes de BTP unt tous mis leurs filiales immobilières sur ce créneau. Ayec des stratégies diverses. Ainsi France Construction (Bouygues) a pris le parti de vendre ses opérations en bloc à un investisseur unique. D'où une valanté que le produit puisse évoiner en immeuble d'habitation classique. Parmi les acquéreurs des six opérations en cours, citous une caisse de retraite (à Strasbourg) et des sociétés ano-nymes d'HLM (Nancy et Reims).

Scénario inverse pour GES-TRIM, un important administrateur de biens. Ce dernier, qui entend être le trait d'union entre le monde étudiant et celui des promotenrs et investisseurs, vient de

conclure un accord de partenariat avec la MNEF et la Mutuelle nni-versitaire du logement (MUL). Chaeun son metier. GESTRIM gérera les résidences, la MUL et la MNEF garantissant les impayés et donnant leur agrément pour la conception des immenbles.

er fraggeringen i de skriver for geleg for de skriver for de skriver for de skriver for de skriver for de skri Geologie for de formatier for forsk for the formatier for the skriver for the skriver for the skriver for the

Si la MNEF travaille avec GES-TRIM et figure comme actionnaire minuritaire dans Enrostudiomes. elle n'exclut aucun partenariat. Notre objectif est de susciter les initiatives », assure Philippe Plantagenest, qui note avec satisfaction que les privés comme les HLM s'éloignent peu à peu du modèle de la cité universitaire. Un retour à la standardisation, mais par le haut? Pas pour autant. Derrière des discours semblables, les démarches varient, certains adoptant des systèmes constructifs et économiques mais pas forcement confortables (cf. les chambres-coulnirs), tandis que d'antres privilégient le sur-mesure et le soft. Mais cela, seules des visites in situ permettent de le constater.

#### Montpelller en pointe

Les résidences pour étudiants des neganismes HLM sont pour leur part soit des constructions neuves, soit des réhabilitations avec changement d'usage. Leader toutes catégories, la ville de Montpellier a lancé l'initiative en 1987, demandant à l'OPAC (l'Office de HLM) de réhabiliter mille logements en cinq ans. L'OPAC revendique avec fierté des prix imbattables, ce qui n'exclut pes le sonci du beau. Ainsi, la ville projette de constraire une cité internationale comme celle de Paris, avec douze pavillons aux couleurs de l'Europe, conçue par des architectes étrangers.

Autre priginalité de cette politique, les résidences qui ne sont pas gérées par le CROUS, mais par une association locale, l'ARI, sont attribuées en fonction de critères particuliers : la réussite universitaire. l'origine géographique (priorité aux locaux), entin, contrairement an CROUS, les revenus des étudiants et non ceux de leurs parents.

Depuis deux ans, un groupe de travail consacré au logement étu-diant a été constitué à l'Uninn nationale des fédérations d'organismes HLM. Toutes les grandes es sont représentées, mais au des cités mayennes souvent fartement investies dans leur développement universitaire. Cela étant, l'exemple de Montpellier, nu c'est la municipalité qui a initié un programme, n'est pas vraiment suivi. Souvent, e'est au contraire tel organisme dynamique qui mène la danse. Il arrive aussi que des dépar-tements, régions ou établissements soutiennent le dispositif (conseil régional d'Ile-de-France, secrétariat rénéral des villes nouvelles). De l'implication de ces différents partenaires dépend la cohérence de véritables politiques locales.

## Des ingénieurs tout terrain

Un rapport original de l'Académie des sciences repose sans ménagement le problème des flux et des modalités de formation

'AVENIR des formations d'ingénieurs est l'objet, depuis quelques années, d'attentions multiples... et parfuis enntradictoires. Depuis le rapport prospectif, en 1988, du Canseit national pour le développement des grandes écoles jusqu'aux travaux de la commission présidée par Bernard Decomps, en 1989, sans oublier les exhortations de M. François Mitterrand à doubler les flux de formation d'ingénieurs français dans les cinq ans, ou - plus récemment - les projets controversés de M. Claude Allègre, alurs conseiller de M. Jospin au ministère de l'éducation (réduction de la durée des classes préparatoires, création des instituts universitaires professionnalisés), chacun s'est efforcé de répondre à deux questions: faut-il former davantage d'ingénieurs? Et faut-il les former autrement?

Ces deux interrogations sont, à ouveau, au centre du rapport que l'Académie des sciences et son comité d'application (le CADAS) ont rendu public mardi 12 mai. Ce petit rapport d'une trentaine de pages, coordonné par M. Dominique Peccoud, professeur à l'université de Tnulouse, ne craint pas de bousculer les idées reçues ou les positions acquises.

Sur l'augmentation des flux de formation d'ingénieurs, tnut d'abord. Au terme de comparaisons entre la situation de la France et celles des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Altemagne, du Japon et de l'Italie, les experts de l'Académie estiment en effet que elo France n un toux d'Ingénieurs de formation initiale longue comparé à sa population totale très supérieur à tous les autres pays (...). En revanche elle pourrait pousser ou-delà une fraction des étudionts s'arrêtant actuellement au terme de formations courtes de type BTS ou

Cela justifie-t-il un développement très rapide des farmations d'ingénieurs? Sur ce point, l'Académie des sciences se montre nuancée. Globalement, « une ougmentation des flux limitée à 4 % par an semble raisonnable à court terme». soit une croissance beaucoup plus prudente que bien des projections faites aujourd'hui. Mais, surtout, le groupe de travail se montre u réservé sur une croissance massive et indifférenciée » des formations d'ingénieurs. Il reprend, à cet égard, l'analyse de base faite depuis plusieurs années : plutôt que de conti-nuer à développer des formations fondées sur les capacités d'abstraction des jeunes, en particulier dans les grandes écoles, il est indispensable de renforcer les formations comportant soit davantage d'enseienement technologique, soit davantage de recherche.

Ses conclusions sont sans ména-HÉLÈNE GIRAUD gement excessif. Le système des

classes préparatoires, estime-t-il, « ne doit pas être développé quantitativement ( ... ). Quand on constate les fractures irréparables laissées chez trop d'élèves, inadaptés à ce système, il ne serait vraiment pas fudicieux d'en augmenter le nombre ou d'allonger la durée ou-delà de deux nanées ». En revanche. « l'amélioration pédagogique » des grandes écoles est indispensable. a Il n'est pas admissible que des étudiants brillants concoivent leur accession à une école comme un droit à privilèges », lance l'Académie, avant de préconiser une plus grande exigence d'assiduité pour les élèves et une ouverture plus grande vers le monde de l'entreprise. D'autre part, le rapport souligne la qualité de nombreux deuxièmes et troisièmes cycles scientifiques et invite fortement la commission du titre d'ingénieur à recompître les meilleures de ces filières universitaires comme des formations d'ingénieurs à part entière et non plus seulement leurs diptômés, individuellement, comme c'est le cas aujourd'hui.

## intégrées

Quant aux formations à profil plus technologique, l'Académie préconise le développement rapide des filières intégrées sur cinq ans. « Un recrutement sur dossier à l'issue de la classe terminale s'avère [pour ces tlèves plus concrets] bien meilleur qu'un recrutement sur concours, où seules les qualités scolaires peuvent servir de critère d'admission. Le niveau scoloire, pour ce profil d'ingénieur, ne doit pas servir de critère de tri mais seulement être ou-dessus d'un seull minimum. » Pour développer de telles formations, l'Académie suggère que des écoles recrutant actuellement sur concours passent des conventinns avec des lycées pour qu'ils transforment leurs prépas en années initiales de cursus intégré.

Enfin, l'Académie souligne fortement la nécessité de renforcer le pourcentage d'ingénieurs ayant une formation à la recberche qui reste « faible dans notre pays ». Le numbre d'ingénieurs ayant soutenu une thèse est non seulement « très inférieur nux postes à pourvoir dans l'industrie » mais surtout insuffisant pour répondre aux besoins de l'enseignement supérieur et de la recherche institutionnelle. « Alors que l'on parle d'augmentation considérable des effectifs à accueillir dans l'enseignement supérieur, on ne semble pas se préoccuper de ce que le renouvellement même des enseignunts-chercheurs existents est actuellement impossible.

GÉRARD COURTOIS

▶ « Le formation des ingénieurs », Académie des sciences-CADAS, mars 1992, 32 p.



## IFAM, the best way for the M.B.A.

Depuis 1982, l'Institut Franco-Américain de Management (IFAM) permet à ses étudiants de déboucher en quatre années après le baccalauréat (trois après une prepa.) sur le diplôme MBA des meilleures universités américaines et sur le diplome IFAM.

Outre ses partenaires associés, University of Hartford, Northeastern University & Boston, Pace University & New-Nork, Tenple University à Philadelphie, chez qui les étudiants effectuent leur troisième ou quatrième année, l'IFAM entrenent des relations privilégiées avec les autres grandes universités américaines. C'est ainsi que des étudiants de l'IFAM ont terminé ou terminent actuellement leur MBA à University of Pennsylvania (Wharton), University of Chicago, Indiano U., University of Wisconsin, Duke U., George Washington U., Mac Gill U. Enfin, le développement de l'IFAM a entraîne la créatinn en 1986 du programme "MBA University" en association avec plusieurs business schools américaines. Ce programme offre aux diplômés de l'enseignement supérieur et aux cadres, la possibilité d'obtenir le MBA en un an. Un atout supplémentaire pour l'IFAM, établissement pionnier de la formation franco-américaine au management.





INSTITUT FRANCO-AMÉRICAIN DE MANAGEMENT ment d'enseignement supérieur privé, 19, rue Cépré, 75015 Paris - France. Tél. : 47 34 38 23

# Le métier d'intellectuel doit s'apprendre

par Guy Belloncle

ANS se décleration du 23 avril, le ministre de l'éducation nationale, M. Jeck Lang, tuut en déclerant que l'errêté purtent rénuvatiun pédegogique des premiere cycles universitaires ene serait pas publié dans se version actuelles, e invité le cummuneuté universitaire à lui pruppser des equiutions concrètes » susceptibles de « faire émerger les idées positives qui permettront de progresser». C'est dans cet esprit que a'inscrivent lea réflexiuns qui suivent.

Ce qu'il était convenu d'appela le « projet Jospin » cumportait en effet trois innovatione positives qui ont été largement occultées par le débet eur le redéfinitiun des filièree. La première consietait è rendra ubligatoira la pratique d'une langue étrangère. lci, suyuns clairs : cette langue étrangère ne paut être que l'angleis, devenu - qu'nn le regrette ou qu'on s'en réjouisse - la langue de communication scientifique internationala.

Or, eulaurd'hui, ce que l'an cunstate, c'est une incrovable régreseiun des cumpétences linguistiquea dea étudients entre le lycée et le maîtriee, en l'ebsence de toute pratique de la langue cendant quatre ans. Quent à l'objectif à atteindre, il ne devrait pas poster eulement sur la maîtrise de l'englals écrit maia également sur une réelle maîtrise de l'engleie oral, permettant le participation aux colloques où l'anglals aat langua de treveil, ce qui sera bientôt le ces dens toue lee culinques eurupéens. Et cele Implique, bien entendu, la pratique du leboratoire de lengues. Avec les cunséquences financières que l'on

Seconde Innovation: une infor-

mation approfondie sur l'ensemble des sciences humaines dès l'entrée à l'université. L'ergument généralement invoqué pour justifier une telle mesure est celui d'une mellleurs information permettant une meilleure urientatiun. Sens minimiser la portée d'un tel arqument, il en est un eutre qui me peraft plus essentiel. Une Informatiun sullde eur le cumplexité actuelle du chemp des sciences humelnes cunetitue le fondement de le culture générale indispensa-ble à tout étudiant, quelle que soit le discipline qu'il choisire de privilégier par le suite.

#### Le tutorat contre l'asphyxie

Le troisième innovetiun est le plus importante. Il e'agit de l'intro-ductiun du tuturat, aeul antidote pussible à le messification des pramiere cycles. C'est, à mee yeux, une queetiun de vie ou de mort pour éviter l'eaphyxie tutale des universitée.

Chacun cunviendra que si l'enseignement supérieur e une raison d'être, c'est bien de fairé passer prugressivement lee étudiente d'une aituatiun de consommeteurs à une situation de producteurs de conneissances. Or, sujuurd'hui, l'université est dens l'incapecité (en tout cas puur les sciences humainesi de mettre en œuvre un tel epprentissage.

L'explosion démographique dans le premier cycle conduit à restreindre les contrôles aux seuls contrôlea ennuele eadministrativement impneés » (le contrôle continu de février et l'examen terminal de juln). Or 500 étudiants en première ennés (norme de plus en plus courante), c'est, dans l'ennée,

mille copies à corriger soit, à rai-son d'un quert d'heura per copie et puur un cuurs magietrei de vingt-cinq heures,... deux cent cinquanta heuras de currections! Délà, pourquoi la cacher, nous en summes à limiter auturitairement la nombre de pages (pas plus de quetre pages per capie). Mais comment traiter de l'épistémologie comperée de Durkheim et de Weher en quatre pagaa? Et le temps n'est pas luin où nous ne procéderons plus que par QCM1

Maie il y a las travaux dirigés, m'objectera-t-on. Hélas, il y a bien longtemps que ceux-ci ne jouent plus le rôle qui eurait dû êtra le leur. Avec 45 étudiante par groupe, il est ebsolument impossi-ble (tout enseignant le sait) de demander à checun d'eux un trevall personnel présenté au groupe pour ou'il en propose la critique. Lee « TD » se transfurment donc inéluctablement en nouveaux cours magistraux

Un traveil personnel (impliquent étudients et professeurs cote à côte » et nun «fece à face») ne peut se faire - chacun le sait d'expérience - qu'evec des groupes de 12 à 15 étudients.... ce qui nous ramène au tutoret.

ici se pose cependant un problame de terminologie. Certaina étudients (mels eussi certaina enseignents) trouvent à ce terme une cunnitation péjaretive, voire infâmante. Ainsi l'affiche où j'ennonçais une conférence d'information sur le tutorat fut bientôt couverte de commentaires teis que « tutorat = maternage », « tutorat = esclavages, voire de façon plus lepideire : « on nous prend pour des c... ». Laissons donc le terme de tuturat, et trouvans une eutre dénumination pourvu que l'on soit d'accord sur la réalité qu'elle recouvre, c'est-à-dira l'apprentissage dee méthodes du travail intellectuel dens l'enseignement supérieur.

Ce prublame de terminalugie: cependant n'est pas le plus impor-tant. L'obstacle le plus redoutable est celui des « maftres d'apprentissage». Et sur ce point les dispositions de l'ancien projet d'arrêté sont entièrement à revuir. Il est hors de question en effet de faire assumer le rôle de maître d'apprendasage par des étudiants en meîtrise (qui sunt précisément ceux qui ont le plus besoin de tutorat dans le mesure où c'est l'emée où ile deviennent réellement e producteurs de conneissances » avec la rédaction de leur mémoire).

Il faut dunc être cleir : cet epprentissage aux méthodes du traveil intellectuel ne peut être assuré que par les enseignants (maîtres de conférences et professeure) pour lesquels cele dévrait constituer une abligation de ser-

#### Les moyens de la réforme

Reste le problème des effectifs et des ratius. Il est bien évident que (sauf à ne faire que du tuto-rat!) les enseignants sont trop peu nombreux pour encadrer la totalité des étudiants actuels. La solutiun vers lequelle il faut donc a'orienter, c'est la constitution d'équipes enseignants-étudiants en doctorat où ces demiers perticiperalent comme observateure aux séances animées par l'enseignant avant de

Une telle formule - cele ne serait pas le moindra intérêt de la réfurme - permettrait en outre de eira d'una piarra daux coups. C doctorants a devraient en effe ātre recrutés comms «ATER» legaistants tempurairas d'enseignement et de recherches), ce qui feur permettreit, avec un salaire, de préparer leur thèse dans des conditions décentes.

A ces trois innovations e'ejuutait, dans le projet Juspin, une Iscune importante : l'absence de tuute référance à la nécessité d'une initiation théorique et pratique eu lengage Informatique, qui que en lengage miormanque, qui constitueit, il y e une huitaine d'ennées, une kifés force de la rénovatiun des DEUG. Dens le département de sociologie de Tours, elle a été introduite et dunne pleine satisfaction aux étudients. L'expérience montre qu'elle peut se faire sur un en (la deuxième année) avec vingt-cinq heures de cours magistral d'initiatiun au langage et trente-aept heuras trente de travaux pranques par groupes de 24 átudiants (à raison de deux par ordinataur).

Où trauver les mayens d'une telle réfurme pédagogique? Il ne faut pas le diesimuler : si nn ne veut pas rantuveler l'expérience des DEUG rénovés mort-nés faute d'un minimum de moyens supplémentaires, la cranovation pédago-gique a des premiers cycles coûtera cher. Laboratoires de langues, selles d'informatique, petites selles « convivieles » pouvant recevuir les groupes d'epprentissage let qui impliquant une véritable révolution dans l'erchitecture universitaire ectuelle où le mot d'or dre est : toujours plus d'amphis et de plus en plus grands), recrute-ment « massif » d'ATER, tout cels doit être cistiré avec précision UFR par UFR. C'est ce que nous avons déjà fait dans l'UFR de aciances humaines de Tours.

il est évident que cele est hors de portée du ministère, même si la croiesance de aun budget: est maintenue. Il faut dunc trouver d'autres sources de financement. Nous nous limiterons ici à en mendonner trois dans le seule perspective d'ouvrir le débat sur une question qu'on ne peut plus éluder :

- la participation des consalle régionaux aux dépenses de foncconnement (et non plus eimplement eux dépenses d'équipe-

- l'insteuration de droits d'inscription proportiunnels aux raverus des parents, le 1 % parental à côté du 1 % patronal l);

- lee ressourcee propres des départements obtenues par la passation de contrats.

➤ Guy Belloncle ; est professeur de sociologie à l'université de Tours

## L'Eldorado des historiens

D'autres énigmes historiques puurraiaut trouver là leur solution : celle, par exemple, de la dis-paritiuu à Budapest en 1945 du diplomate suédois Raord Wallenberg, uu ceties des proces politiques des anuées 50, à Budapest comme à Prague notamment.

· Toutefuis, les premières plougées dans les archives sont parfois découcertantes. M. Vojtech Meuel, qui e été destitné, eprès l'iuvasiuu suviétique de 1968, de son poste de recteur, est aujuur-d'hui à la tête d'une équipe d'une douzaine d'bistorieus, spécialement créée par le gouvernement tchécoslovaque pour analyser l'écrasement du « printemps de Prague ». M. Meuel explique que son équipe de chercheurs e pu examiner tous les dossiers et documents qu'elle sonhaitait, émanant aussi bieu du gouvernement que de l'armée on du Parti communiste.

C'est ainsi qu'en décembre deraier l'ambassadeur de Tchécoslovaquie a fourni à cette commissiuu d'bistorieus environ quatre-vingt documents, essentiellemeut des télégrammes diplomatiques codes, démoutrant que la pressiuu en favenr d'une myaslun du pacte de Varsovie, en 1968, venait eucore daventage des responsables de l'époque d'Alle-magne de l'Est et de Buigarie que de Moscoo. e Même s'il y avait eu des allusions dans la presse à l'époque, nous avons été surpris. Mais les documents sont formels, »

#### Prescription de trente ans

Si les archives des anciens pays et partis e de l'Est » constituent douc une mine furmidable pour les historiens, ceux-ci commeucent à se heurter à de nombreux dans de nombreux cas, est-l'état de désorganisation dans lequel ils ont tronvé ces archives. A quui s'ajouteut les difficultés de stockage satisfaisant de ce flot de documents. En Tchécoslovaquie, par exemple, les historiens déplorent que, faute de place, certaines archives pourrissent doucement, en piles humides, dans des monastères, voire, dans un cas, dans un bangar d'une ferme d'Etat.

En outre, la marge de liberté et d'eccès aux erchives les plus récentes se réduit progressivemeut, au fur et à mesure que les auturités introduisent les normes. occidentales en le matière, et particulièrement celle de la prescription treutenaire. Pendant les deux dernières aunées, note M. Pacz-kuwski, dans le chaos qui e suivi la chute du régime communiste, la « liberté d'accès aux documents dépendait beaucoup des archivistes que rous pouviez connaître. Cette période est en train de prendre fin ». Les autorités polonaises uut pris le contrôle des archives du Parti communiste et ont com-meucé à appliquer strictement la règle de la prescriptiun trente-naire, sauf auturisation spéciale,

Autre problème, souligné par ce chercheur poluueis spécialiste de l'bistoire de la période stalinienue : le difficulté de consultatiun des archives de la police secrète . « C'est une sorte de système soviétique, explique-t-il. Je leur dis le sujet qui m'intéresse et ils me communiquent quelques documents. Mais il n'y a pas de catalogage central qui permettrait de savoir ce que l'on peut chercher et trouver. » D'eutre part, si les historiens ue se plaignent guère de constater des disparitions de documents, il u'est pas rare de les trouver incomplets. M. Peczkowski explique ainsi que de nom-breuses pages ont été arrachées dans les grands volumes rassemblant les comptes-rendus des réunions du bureau politique du Parti communiste polonais dans les mois qui uut précédé l'introduction de la loi martiale en 1981.

#### Assumer le passé

En Tchécoslovaquie et, très récemment, en Hongrie, les archives communistes uut été confisquées et confiées aux Archives netionales. Dans ces deux pays, selou les historiens, il n'est pas encore trop difficile d'evuir accès à des documents récents. En Hongrie, les chercheurs doiveut en faire la demande à une commission spéciale de l'Académie des sciences et, en Tchécoslovaquie, l'accès dépend souvent de le décisiun de chaque archiviste. Dans un cas comme dans l'autre cependant, les historions savent que cela ne durera pas longtemps. «Les boulons sont en train d'être resserres », note M. Seifter à Prague.

Eu Bulgarie, le Perti sociel démocrate qui a succédé eu Parti communiste e gardé le contrôle des archives. Selon M. Isusov, de l'Iustitut d'histoire, l'accès est sutorisé pour les historiens. Il ajoute cependant que l'absence de catalogage sérieux rend difficile la consultation des documents portant sur les années 70-80. La situation la plus difficile est celle de la (Roumanie, M. Chiper précise en effet\_que les archives du Parti communiste ont été saisies par l'armée en décembre 1989, au moment de la chute de Ceausescu et qu'elles sont restées bouclées

Dans plusieurs pays de l'Europe centrale et orientale, des projets de loi sont en préparation sur l'accès aux documents historiques. Mais si le consensus est très large pour éviter la communication de documents pouvant être nuisibles pour les particuliers, de nombreux historiens souhaitent que la liberté d'accès eux documents récents soit la règle plutôt que l'exception. « Il n'y a aucune raison de protéger aucun secret de l'Histoire jusqu'en 1989 », eu moment de la chute du régime cummuniste, souligne M. Precan à Prague. Et il ajoute : « C'est la tâche des historiens d'aider la société à assumer son passe a

BURTON BOLLAG

« pratiquement impossible à obte-nir désormais ». Bachelorof Science In Business Administration 2arsen France et 1 ansur le campus de l'Universal de Harrfordou 3ans en France. Masterio Business Aciministral 1 mannée : Bac, ou équivalent. 2 mee:818.DEUG.DUT\_ amée:Licenceouég:

AN**AMERICAN** M.B.A IN 4 YEARS FRANCE U.S.A

American Business School UNIVERSITY OF HARTFORD PARIS 75116 15, avenue de la Grande Armée Tél: 45.01.96.01 LYON 98009 24, avenue Joannès-Masset - Bâl.5 Tél: 76.54.15.31 MARSEILLE 13096 26 - 28, cours Pierre Puget Tél: 91.55.05.48

Le Monde de l'éducation

SPÉCIAL ORIENTATION DES CONSEILS POUR UN TRIMESTRE DÉCISIF

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX - 25 '

L'éditorial l'avait éclaire,

le libre propos interpellé, l'analyse économique rassuré.

Déterminé,

il venait de lire les pages offres d'emploi.

Le Monde

Le monde des nouveaux commerciaux Une nonvelle rubrique dans Initiatives, tous les mardis

心 经保险公司

अन्तिक्ष 🐐

249€ 6

her management 1000

िक्टर (190 (क्रिक्ट) The Constitution

SANIE VIETE THE Tarib in the second Traible Squ a hopen

Provided Landing

Garage Company

-

2.55 394 30

100

بالبثاء شته .

ية سيعيزون سيماعوه

Lagra Ha

er et aller jorden. Territoria

ile gravità

man of the first

granet. Soig.

Charles &

27

No. of the Late of

CARP STORY

A 18 14 14

A. 1825.00 . 1.

مغ السيسية

AMERICA DATE

The star

TO GREEN TO

er altier of

Manas

Maria Carl

1806 z m:

Entered of

Warning Co.

Profession, -

ingangan dan period dan period dan period dan period dan period dan period dan period dan period dan period dan

் என். இந்த

## orado Mistoriens

Branches Tongers With the same The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Mithig The Service the second

TYPE BUILDING

Marie Control of the Control

Marie Care Constitution

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon Service of the service of

A Commence

Marie Santa Contract Mining -

The state of the second

**連続性 コ**キオーディーナー 4

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

1

\*\*\*

The same than the same of

**東京の東京の市が出来る。** 

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

And more in

1 Total 4 4 Tree 1

grander to the same

The second second

Cale May part as an

The same of the same

AND THE STREET

-

Contract of the second

-

The second second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of

A Company of the same

herens and

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Dès le 19 juin, le Museum of Modern Art de New-York, le prestigieux MOMA, met son département cinéma à l'heure de Cannes. Pendant quaire mois y seront présentés, en version originale sons-titrée, cent quarante films qui ont connu leur première projection au Festival. Quarante cinq ans de cinéma, de Rome, ville ouverte, de Rossellini (1946), à Manhattan, de Woody Allen (1979), en passant par Van Gogh, de Manice Pietat (1991), qui ouvrira le bal. Autre rendez-vous: un «Paris-Rome», prévu pour février 1993. Sons l'égide d'Unifrance Film et de Cinecitta, une

de nos envoyés spéciaux

## Rendez-vous

grande rétrospective retracera les noces fécondes et oragenses de la coproduction franco-italienne, avec des rejetons aussi dissemblables que Don Camillo et l'Année dernière à Marienbad... Plus proche, le rendez-vous

donné par Francis Bonygues à mille festivaliers privilégiés, le 16 mai, après la projection de Twin Peaks, de David Lynch. Sur le carton d'invitation, il remercie « pour leur concours » la sous préfecture de Grasse. la mairie de Cannes, les affaires maritimes, la police municipale, la gendarmerie nationale, les pompiers de la ville de Cannes, la protection civile et la Croix-Rouge. Il s'agit bien d'une fête?

D. H.

#### SÉLECTION OFFICIELLE

### «le Voyage», de Fernando Solanas Passeport pour la liberté

arrivé à boo port evec un film où il e joué sa vie, qui lui e pris des années et e failli causer sa mort. Cela ne peut être un film « nor-mal » qu'on aborde avec une bienveillante mois tiéde neutralité. Avaot même que la lomiére s'éteigne, oo a pris sans disenter son billet pour ce Voyage, le cœur ouvert à toutes les tendresses, à toutes les estimes, à toutes les sympathics.

3 - 43 3

- Line

10000

e of the state

....

12 PE

52 1 =

2.50

1.77 A 32 2

S 4 5

1 - 1 - 12 PM

144 5 and the second

--21

2000

A STATE OF THE REAL PROPERTY.

MCIAL ORIEN!

Et l'on s'embarque. Qu'importe quelques lenteurs du parcours, des onivetés démonstratives dans la volonté de convaincre, oo est emporté dans un flot de belles colères et de farouches espérances. Tout commence an plus loio, au plus austral de la pleoéte, à Ushusta, Uo adolescent, Martio (Welter Quiroz), largue les amarres, quitte son collège-prison où il neige dans les classes et où le vent et les voleurs (alternativement) emportent les cheveux de bronze des généraux statufiés, Il quitte sa mère plaintive (Domini-que Saodo) et soo beaz-père odieux, décide de rejoiodre soo père. Père mythique, suteor de B. D. et géologue, dont il ignore la résidence, mais qui est ailleurs, c'est tout et c'est assez, Ailleurs est le mot-clé.

Mertio Nooca, (« jamais», en espagnol) enfourche donc sa bicy-clette et s'en va a la recherche de ses origines ainsi que de lut-même. Patagoorie, Argentine, Mexique ou Amazonie, Martin fait des reacontres bouleversantes. Un ange salvateur en la personne d'un vieux routier caraïbe, le fautôme de l'amour

Eofin Fernando Solanas est sous la robe rouge d'une beaoté muette, une petite fille violée qui a encore quelque chose à donner, les esclaves immémoriaux de la mine

d'or de la Sierra Pelada. Martin evale tout, les kilomètres et les frontières, les misères et les beautes, les paysages, les person-nages. Et trouve partout la corrup-tion, le pollution, le spectre replet des dictatures. Solanas dénonce, fustige. Tous les moyens lui soot bous, mais le meilleur, celui où il excelle, où il manifeste une sorte de génie, est le burlesque militant. Un contribuable insolvable a-t-il sa maison saisie? On voit un tracteur géant emportant le maisoo. La situation économique imposet-elle qu'on se serre le ceinture? Les citoyens dociles se promènent ligo-tés, les pieds et les mains entravés. Les instances internationales orga-nisent-elles une reunion des apays agenouillés », tous les participants se déplacent en prière, avec one humilité grotesque et désopilante.

Meis la plus belle séquence du genre, la plus frappante, est celle qui illustre un slogan de l'opposi-tion, «l'Argentine plonge et nage». Soianas montre alors Buenos-Aires sous les eaux, un vaste domaioe lacustre et désolé, où les morts quittent le cimetière en cercueil flottant pour rentrer chez eux, un cloaque nauséabond où parade un cioaque nauseanono ou parace un président en palmes de plongée. Pour cette scène et quelques autres, Fernando Solanas a été puni. Une rafale de pistolet-mitrailleur. Mais que peuveot six balles dans les jambes d'un bomme qui rêve debout?...

DANIÈLE HEYMANN

# La saga «Othello»

Née du mariege entre l'Itallenne Paola Mori, comtesse de Gerfalco, et Orson Welles, Beatrice Welles est le benjamine des enfents du cinéaste américain. La raison da sa venua à Cannee? Le présentation de l'Othello de papa - Grand Prix (Palme d'or), - il y e exactement quarente una. Un Othello retrouvé, restauré et complété conformément nux désirs du

La saga d'Othello (la film) est tout sussi shekespeerienna que celle du Maura. Citizen Kana et la Spiendeur des Amberson lui syant fait comprendre que le système des studios se soueis peu de la liberté de création. Orson Welles guitte Hollywood at percourt l'Europe à le rachercha d'un financement pour l'Othello dont il rêve.

Après onze feux déperts, Welles trouve se Desdémone, is Québécoles Suzanne Cloutier. Par manque de moyens, le seul tournage d'Othello durera plus de deux ans, avec des intermittencee : lorsque l'ergent vient à manquer, Welles va feire l'acteur alleurs (Prince of Foxes, la Rose noire et... le Troisième Homme de Carol Reed).

L'ergent de see cechets (ou celui qu'il arrache au producteur Derryl Zenuck) eet immédiatement investl dens Othello. Walles convoquant à nouveeu see ectsure, qui leissent alors tout tomber et s'en vont le



Beatrice Welles

Europe.

rejoindre où gu'il soit. Ainsi, lego paese du portique d'une église à Torcello (le vénitienne) è une citerne portugaise su large de )'Afrique. Alnei, au détour d'une phrese, sinon d'une syllebe, on peut avoir changé de continent. Roderigo frappe Cassio à Mazagran; Cassio kui rend sa giffe à Orvieto, à 1 500 kilomètres de là... Sans doute pour défaut de paiement, le bateeu portent les costumes en provenance d'Italie n'errive pae é temps à Mogador, sur la côte marocaine, qui tient le crôle » de Chypre, Wellee trenspose alore une dea scanee dens un hammam marocain, et drape ses

Présenté au Festivel de

ecteurs de burnous...

mariage et PDG d'une entreprise de coemétiques é Chicago. J'avais cinq ans à l'époque, je n'y ei pas compris grandchose... » Beatrice est la seule des anfants du cinéaste qui eit peseé evac son père une enfance « normale ». « A moi. en tout cas, elle paraissait normale, dit-elle ; je ne suis jamais allée à l'école, on se trimballait tout le temps é travers l'Europe. J'ai mis des années é découvrir que ce n'était pas tout é fait la norme...#

Othello « eppartient » à Beatrice Welles. « C'est le soule chose dont j'ai pleinement hérité de mon père, la seule dont le copyright soit affectivement au nom d'Orson Welles. Papa avait si peu le sens des affaires, c'est un miracle qu'il ait même fait un testament, »

Mais où est le négatif? C'est dans un hangar du New-Jersey qu'il est retrouvé, presque en parfait état, avec le majeure partie de see éléments sonores. Le film eet restauré. Syllebe per evilabe, le dialogue set remis dans le bouche de ses ecteurs, le pertition originale enregistrée en numérique. Après Othello, Beatrice Welles projette de resteurer cet eutre chef-d'œuvre d'Orson Welles pratiquement disparu, M. Arkadin.

HENRI RÉHAR

#### Solanas en campagne

**BUENOS-AIRES** 

de notre correspondante e Un autre pays est possible». Le leitmotiv du Voyage, le nouveau film de Fernando Solanas, est aussi le slogan que le cinéaste argentin, e choisi pour se lancer dans la politique estive. Alors qu'à Buenos-Aires la sortie do l'orage, où il brocarde le président Menem, à provoque ou polémique evec le chef de l'Etat, Solanas vient d'annoocer sa candidature à un poste de sénateur dans la capitale, lors des élections du 28 juin prochain.

Cinéaste engagé, péroniste de loogue date, le réalisateur se présente à la tête du Front du Sud qui regroupe uo mouvement bétéro-gèoe d'intellectuels et d'hommes politiques provenant du péroaisme dissident, mais aussi du ceotre-gauche, du Parti communiste et de plusieurs petits partis de gauche.

Déjà surnommé « le Fujimori de gauche » per ses détracteurs, le cinéaste part en guerre contre « le projet raciste du ménémisme, qui condamne à la misère plus de la moitié de la populotion», mais aussi contre la ecomplicité des diri-geants du Parti radical». Il affirme que sa caodidature e n'est qu'un pramier pas vers la création d'un vaste mouvement national » qui revendique les bannières du natiooalisme et de la justice sociale.

ostisme et de la justice sociale.

Fernaodo Solanas, qui a vécu
plusieurs années exilé en France
duraot la dictature militaire,
dénonce «la corruption au sein du
gouvernement et lo dépendance
croissante vis-à-vis des Eints-Units», occusant le président Menem de a brader le pays aux étrangers. Le Voyage mootre d'ailleurs la Patago-nie devenoc colonie englaise, le reste du pays nove sous une inon-dation de corruption et d'eaux polluées d'excréments. Il présente un portrait du présideot, rebaptisé c docteur La Grenouille, arrogant et incapable. Une prise de position qui n'est pas de tout repos : le cinéaste venait de terminer le tournage quand, il a été blessé aux jambes par deux inconnus qui orat tiré sur lui. La veille de l'attentat, Solanas evait renouvelé devant les tribunaux ses accusations contre le chef de l'Etat, qui lui avait intenté un procès pour « injures graves con-tre le président de la nation ». CHRISTINE LEGRAND

## «Le Songe de la lumière», de Victor Erice

## Au plus près du soleil

Revenir au plus près des choses essectielles ; dire exactement ce qui read l'homme unique, diffé-rent, sa capacité à créer : entrer dans cette magie avec gaieté, humilité; retrouver une vertu basonée, perdue, la simplicité. C'est ce qu'e fait l'Espagnol Victor Erice avec le Songe de la humière, un silm bien-faisant, nécessaire, un silm qui désaltère.

Le peintre balaye soo atelier, prépare sa tolle, sort dans le petit jardin où pousse on arbre, un cognassier, planté quatre ans plus tôt. Encore frêle mais portant de gros fruits, charnus, lisses, parfaits, des cadeaux de nature, d'un jaune d'or mat, blottis dans le veri obseur du feuillage. Le peiotre veut saisir le soleil d'automne lorsqu'il caressera le haut de l'arbre, un certain moment qu'il sait incilable.

Le peiotre organise soo travail, Le peiotre organise soo travail, plante des piquets autour de l'arbre, matérialise le niyeau de soo regard et en vérifie l'exactitude ao fil à plomb, enfonce des clous dans le sol, y cale ses pieds comme un athléte avant la course; ainsi la position de son corps sera immuable.

Rien de manisque oi d'exalté. Le prélude à no rendez-vous, c'est tout. Pas un mot o'a été prononcé : on a entendu aboyer le chien, un train passer, au loin. Oo est desormais, pour deux heures dix-hoit de bonheur et d'iotimité, captif d'un jardio minuscule et d'un mystère immense, on est envolte.

Passent les jours, les semaioes. Le peintre fredonne, et doucement s'approprie les fruits. Ils devien-

nent siens puisqu'il les représente. Ils sont de plus en plus beaux, de plus en plus vrais puisqu'il leur apporte, par sa patience inspirée, l'éternité.

Rien de pédant, de maniéré. Le peintre o'est pas seul : sotour de loi, le vie. Sa femme est là ; des amis passent, peintres aussi, avec qui il parle, rit, évoque sa jeunesse, mange des biscuits, du chocolat.

#### L'obsession joyense de l'arbre

Il y a sculement, uoique, son obsession joyeuse de l'arbre, sa passion têtue de la lumière. Aurat-il le temps d'ettraper le soleil evant que l'hiver éteigne les étans et les sèves, que les frants tombent de l'arbre, cessant d'être la cristallisation da plus beau désir de l'homme - qui est de se survivre -pour redevenir ce qu'ils sont : de la chair à confiture?

Victor Erice donne un film tous les dix ans (l'Esprit de lo ruche, Sud). Il réussit, avec le Songe de la lumière, oue sorte de miracle. Un documentaire sur le peintre Anto-oio Lopez peignant des coings dans son jardin, qui a plus de fantaisie, d'imagination, de souffle, que les plus spectaculaires fictions. Retrouvant étrangement ce qui fait l'ir-remplaçable singularité des pionniers du cioéma, la capacité de remplir chaque plan d'existence, chaque regard de présence, chaque image d'émotion.

#### UN CERTAIN REGARD

## Des angoisses par vagues

Voyageurs à la recherche du passé, misère noire en Suède et crime sexuel

Cennee en 1952, quetre sas

eprès le début du tournage,

Othello mettra trois ans da plus

6 sortir eux Etats-Unis. Peu sou-

tenu par les Artistes esecciés,

son distributeur é l'époque, Il

tiendre l'effiche moine d'un

mois dans deux petites selles

new-yorkaises, puis disparatura.

A peine quelques pâles copies

de copies circuleront encore en

Le négatif retrouvé

dans un bangar

tournage du Procès, que j'al vu Othello pour la première fois -

et le dernière, jusqu'à tout récemment, dit Beatrice Welles,

eulourd'hul Walles-Smith par

cC'est à Paris, pendent le

de cette section (officielle), le monde va vraiment mal. Passée l'ouverture avec le beau chant d'espoir d'Abbas Kiarostami - qu'accompagnait un excellent court-métrage italien d'Eric Mendelsohn, Une grande fenêtre ouverte, - la morosité, l'inquiétude, la misère et l'angoisse sont arrivées par vagues.

Prague de lan Sellar échappe pourtant à la tristesse ambiante par no tun de comédie de mœurs juste et mélancolique. Un jeune Améri-cain, Alexander Novak (Alan Cumming), arrive à Prague pour consul-ter, aux Archives du film, un extrait de bande d'actualités du temps de l'occupation allemande, où doivent se trouver les dernières images de ses grands-parents, déportés par les nazis. Il tombe amoureux d'Elena, la responsable du service. Elle est la maîtresse de Josef, le directeur. La recharche d'uo passé tragique va se confondre evec une quête du bonheur qui exige surre chose que les états d'âme masochistes du garçon. Elena est jouée par Sandrine Boonaire. Elle apporte à cette histoire son énergie habituelle, son charme rude, son talent.

Averill Ortega, qui e viogt ans comme Alexander, est le héros, si l'un peut dire, de l'Arrivée d'Averill. film autrichien de Michael Schottenberg. Voyageant par le train pour aller retrouver son père, Averill est bloqué par une prève dans une ville inconnue. Il traverse des lieux fantokaïens» qu'on est vite rebuté des procédés de mise en scène. Averill, qui cherchair son père comme tour un chacuo ces temps-ci, trouve à la place... mais noo, on ne va pas le dire. Il faut laisser au film cette chance d'intriguer.

Beaucoup plus intéressant, tant par le scénario que la réalisation, est le Vocancier, premier long-métrage du comédien hongrois Can Togay (on l'e vu dans Matina de Werner Schroeter). La encore, il y e un voyageur, mais e'est un homme mur, qui revieot au village de son enfance, ou arrive, en même temps, une femme étrangère au pays. Une histoire d'amoor et de meurtre appartenant au passé va se repro-duire dans le présent, comme sous l'effet d'une fatalité. On peut y voir la métaphore d'une société débarrassée du communisme. Mais en pleine confusion idéologique et économique. Sur un schéma pseudo-policier, Can Togay a tissé une atmosphère volontairement pessote de cafard, d'immobilisme, d'attente enxieuse.

Avec Oxen, le suédois Sven Nykvist, grand chef opérateur que Fon sait, et qui o'en est pas é son coup d'essai dans la mise en scène de einéma, se réfère é un fait réel des années 1860 à Smaland. Une terrible famine s'est abattue sur le pays. Pour nourir sa femme et sa fille, un ouvrier agricole privé de travail tue un bœuf, propriété du petit fermier qui l'employait. Le

Décidément, à en croire les films matiques et si évidemment « kaf- remords le pousse à evouer sa faute au pasteur. La justice des hommes le coodamne à la prison à vie. Sven Nykvist peint la misère noire et les catastrophes brisant un couple, sans naturalisme ni tentation de la «belle image». Il mootre le prix à payer pour un itinéraire de rédemption sociale dans lequel le pasteur joue un rôle ambigu.

Et encore moins de Being of Home with Claude, film canedier (français malgré son titre) de Jean Beaudin, où alternent les images, en noir et blanc du monde de la prostitution masculine et des lieux de drague homosexuelle à Mootréal et le fece-à-face d'un jeuce prostitué et du policier l'ioterrogeant sur le meurtre d'un de ses clients. On aboutit à la démonstration que le erime commis en pleio déchaînement sexuel sur le carrelage d'une euisine était un vrai crime d'amour. Pas convaincant.

Heureusement, oo e eu Strictly Ballroom pour se remonter le moral. Le premier long-métrage de l'Australien Baz Luhrmann évoque à la fois les comédies musicales américaines kitsch en couleurs vives, irréalistes, et l'Acrobate de Jeao-Daniel Pollet pour les coocours de danse. Un jenne homme, Scott Hastings, est poussé par sa mère et la fédération. toute-puissante, à concourir, dans le tango et le paso-doble, pour le Grand Prix Pan Pacific. Or il veut imposer ses propres pas contre le technique officielle et choisit pour partenaire Fran, une jeune fille appartenant à une famille d'immigrés espagnois.

Baz Luhrmann earicature à outrance le cian des eduites représentant l'ordre établi, prend le parti de la jeunesse et d'une minorité ethnique, organise des scèces de danse qui fascinent et donnent des fourmis dans les jambes, grâce eu couple Paul Mercurio-Tara Morice, passe, très adroitement, de la satire sociale au conte de fées. Quel plai-Sir !

JACQUES SICLIER

# L'ECOLE PRIMAIRE EVOLUE

Le fonctionnement des cycles à l'école...

Comment chaque école peut adapter

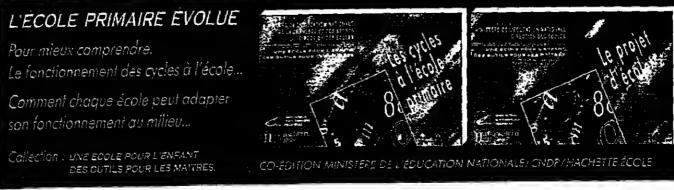

## Drôle de guerre transatlantique

La drôle de guerre transatiantique résultant de l'enlisement des négociatione commerciales internationeles de l'Uruguay Round se perpétue evec son lot de menaces et de tensions. La Commission européenne

vient einsi de réagir à l'ennonce faite par les Etats-Unis de mesures de rétorsion à l'égerd de la CEE dann le ces où celle-ci mettran en œuvre, comme prévu au 1ª janvier 1993, la directive ouvrant à la concurrence les marchée publics des télécommunications, des équipements électriques, des matériels de transports et d'installations pour

l'approvisionnement en eau.

Weshington reproche à cette directive la préférence (très firmée) qu'elle prévoit en faveur des entreprises de le CEE, étant entendu que les entreprises de pays tiere installées dans la CEE ne sont en rien discriminées. La Commission réplique en brodant sur le thème de la paille et de la poutre. Les discriminations imposées outre-Atlantique en matière de marchés publics, eu niveau fédéral (le Buy American Act) ou bien à celui des Etats, sont beaucoup plus importantes que

celles prévues par le CEE. S'agissant de transporte publics par exemple, la discrimination etteint 25 %: il faut per exemple qu'une rame de métro proposée par un constructeur européen soit plus du quart meilleur

ouvoir pretendre remporte edjudication eux Etats-Unis... D'eutra part, la CEE e fait savoir qu'elle était pleinement disposée à ouvrir ses marchés publics aux entreprises des pays tiers, et notamment américaines, mais sur une base de réciprocité. Les pourperiers engagés à cette fin dens le cadre de l'Uruguay Round ont échoué à cause des Etats-Unis. La Commission, qui, à ce stade, ne veut pas envisager comment elle ripostera si l'edministration Bush met à exécution sen menacas eu 1º janvier prochein, répète qu'elle est prête à négocier, eoit

au GATT, soit, si les Américains

marché que le produit

concurrent eméricain pour

le préfèrent, de manière bilatérale. Autre manifestation inquiétante de cette drôle de querre commerciale : les sidérurgistes eméricaine déposent des dizaines de plaintes contre les exportateurs communautaires d'acier, ce qui lainee redouter pour bientôt des droits compensateurs et autren taxes sur ces livreisons de la CEE. Ce sont les Etats-Unis, rappelle-t-on à Bruxelles, qui ont récemment rompu lee négociations engagées afin d'instaurer un minimum de discipline dans les échanges internationaux de produits sidérurgiques. Depuis des ennées, lee Américaine font baigner l'Uruguay Round dane un climat

d'agressivhé qui e vicié le négociation. Cela continue PHILIPPE LEMAITRE « Répondre aux préoccupations quotidiennes des citoyens »

## Le nouveau ministre du logement présente un programme en cinq points

M- Merie-Noëlle Lienemenn, nouveeu ministre délégué eu logement et au cadra de vie, a présenté mardi 12 mai son programme de travail en cinq points et sa méthode d'action : « Écouter, entendre, mobiliser tous les acteurs pour trouver des réponses concrètee et rapides aux préoccupations quotidiennes des citoyens ».

Ecouter le nouveao mioistre délégué nu logement et au cadre de vie, M= Marie-Noëlle Lienemann, e'est prendre un baio de jouvence. On retrouve dans ses propos le ton, l'idéal et pour tout dire le souffle qui inspiraient les socialistes ver-sion 1981 et qui ne se trouvent plus guère que dans le courant de la gauche socialiste dont le maire d'Athis-Mons est, nu demeurant, l'un des animateurs.

Réputée pour le force de ses convictions, le ministre n'hésite done pas à parler de « véritable citoyenneté de l'habitant » ou de ses « nouveaux droits ». Elle ne cache pas son intérêt pour les « cages d'escalier » chères à M. Michel Rocard, beptise «Le temps des cerises» un programme d'écologie urbaine pour les enfants, effirme la nécessité de permettre aux Français de faire un « parcours résidentiel personnalisé ». Présentant à la presse son programme pour les mois à venir, Ma Lienemann e cerné einq priorités qui, toutes, lieot étroitement les deux domaines de compétence du minis-

La première doit permettre de « développer la participation des habitants oux choix qui les concer-nent » car, aujourd'bui, ils ont

«l'impression de subir leur cadre de vie » et il y e « un déficit démocrati-que dans le secteur du cadre de vie et du logement ». Mª Lienemson souhaite améliorer l'accueil des

demandeurs de logements « renfor-cer la protection des occupants dans leurs droits » et « réfléchir à la réglementation de lo profession des marchands de biens » afin de modi-fier la loi ectuelle au cours de l'auner la ioi ectuelle au cours de l'au-tomne. Pour mettre aur pied uo «nouveau droit des habitants», elle se propose de faire pour eux « au moins l'équivalent» de ce qui a été prévu pour les salariés dans les lois Anroux (1982) et d'associer les iocstaires aux procédures de réhalocataires aux procédures de réha-bilitation aidées par l'Etat.

#### Mettre l'accent sur l'écologie arbaine La deuxième priorité du ministre

coocerne l'emploi. Les mesures prévues par le plan de soutien au BTP (bâtiment et travaux publics) du mois de mars voot être mises eo place prochainement, oots m-ment le Fonds de garantie de l'ec-cession sociale (FGAS), les prêts locatifs sociaux et les abaissements fiscaux. M= Lieoemann eotend aussi revaloriser les métiers touchant eo cadre de vie (concierges, gardiens, ageots d'eotretien...) en mettant eo place des statuts, des structures de formation et un « cur-sus de promotion ». Cette action devrait favoriser un entretien courant de qualité du parc HLM: le ministre a promis à ce sujet uo adialogue franc et déterminé » avec les organismes HLM dont elle attend un «partenariat actif».

« Creer des espaces de convivialité »: telle est la troisième priorité du ministre, qui veut lutter contre la «déshèrence de l'espace public».

Des e sites-pilotes » (sorties d'écoles, abribus, kiosques pour jeunes) vont êtres développés ainsi qu'un a programme qualité service-sécurité permettant un traitement adapté des cages d'escaliers ».

Le ministre souhaite eussi mettre l'accent sur l'« écologie urbaine », ootamment eo refusant la mono-fonctionnaiité (le « zoning ») dans les villes. Pour cela, une réflexion sur la révision des codes de la construction et de l'urbanisme va être engagée, «l'intégration urbaine des grandes surfaces» va être amé-liorée en évitant pourtaot l'écueil dn retour des grandes surfaces en centre-ville, des dispositions comme l'enterrement des câbles d'EDF et la lutte cootre le bruit vont être prises.

Cinquième et dernière priorité : «le droit au logement par la diver-sification et la mixité de l'habitat ». A cette fin, M= Lienemann vent que les décrets d'application de la loi sur la ville soieot rapidement mis en œuyre, relancer (dans le cadre de la loi Besson sur les plus démunis) les plans d'occupation du parc social, réflèchir sur les pla-fonds de prix et de ressources des prêts locatifs aidés et des prêts cooventionoés en régioo pari-sienne, répondre eux besoins de certaines populations spécifiques comme les fonctioooaires : «Je trouve scandaleux qu'un jeune fonc-tionnaire ait du mal à trouver un logement social car les HLM considérent que ses revenus sont trop base, a optamment déclaré le ministre, qui se promet enfin de lutter derrière son premier ministre contre «la corruption dans l'immobilier.

FRANÇOISE VAYSSE

Une étude de l'INSERM

### Le tiers des décès est dû en France aux maladies de l'appareil circulatoire

plupart des morts restent dues a quelques groupes de maladies. C'est ce qui ressort des analyses publiées par deux cherchenrs de l'Institut national de la saoté et de la recherche médicale (INSERM) dans le dernier numéro d'INSEE première (n° 196, mai 1992).

En 1990, parmi les grandes causes de décès, arrivaient en tête les mala-dies de l'appareil circulatoire (33,2 %), les tumeurs (27 %), puis,

Si la mortalité recule en France (le Monde do 29 février), les causes de décès aussi évoluent, même si la plupart des morts restent dues à « surmortalité » atteint cependant son maximum entre vingt et trenteson maximum entre vingt et trente-quaire ans. Elle est notamment due eux décès par accident, sept fois plus fréquents chez les bommes, elors qu'entre treote-cinq et soixante-neuf ans la différence tient plus en cancer du poumon et des voies aérodigestives supérieures (lié notamment au tabac et à l'alcool).

Depuis vingt ans, certaines causes de mortalité oot perdu de leur

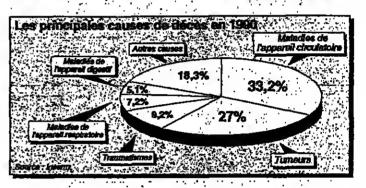

loin derrière, les accidents et les sui-cides (9,2 %). Mais la fréquence de chacime varie selon l'âge, le sexe et... la région. Ainsi, juqu'à trente-cinq ans, « les morts violentes prédomi-nent». Ensuite, les tumeurs l'empor-tent et enfin, à partir de soixante-dix ans, les maladies de l'appareil circu-latoire.

Parallelement, les morts evec tumeurs sont plus frequentes chiez les hommes que chez les femmes (31 % contre 22 %). C'est l'inverse pour celles dues aux maladies de l'eppareil circulatoire (29 % contre 37,5 %). Les deux constats ne sont importance : chez les bommes en particulier; la baisse a été nette pour la cirrhose du foie, les cancers de l'estomac et des voies digestives supérieures tandis qu'augmentaient les décès par cancer des bronches, du poumon et de la prostate....

13-CN 5

**Let artik Gal** 

Enfin, on note que les décès par cancer du poumon, des voies aéco-digestives ou ceux das à l'alcoolisme sont plus fréquents dans le Nord et l'Est, tandis que les morts causées par les accidents de la route sont plus nombresses dans le Sud-Ouest et le Bassin parisien.

GUY HERZLICH

# La «corpo» des dockers

Tout e été dit sur la perte de substance économique des grands ports français, les détournements de trafics, le surcoût exhorbitant du ge des marchandises par Marseille, Dunkerque ou Nantes. Les centaines de millions de francs de manque à gagner s'ajoutent aux cen-taines de licenciements déjà pro-grammés dans les entreprises liées de près ou de loin au transit mari-time (1). Réputation détestable, fia-bilité aléatoire, risques permanents de gréves perlées ou géoérales : au lieu d'être naturellement des havres tranquilles, les ports se sont forgé depuis l'automne demier une détestable image de repaires infréquentables et de pièges dangereux. Qu'ils battent pavillons asiatiques, américains, danois, allemands ou... fran-cais, les grands navires transocéaniques porte-cooteneurs oot pris l'habitude de brûler l'escale du Havre ou de Marseille et d'aller décharger leurs précieuses cargaison à Anvers ou à Gênes dont les responsables, du reste, se frotteot les

C'est un combat politique farouche que va livrer le gouverne-meot. Noo au Parlement, où seuls les communistes coodnits par le maire du Havre, M. André Duro-méa, se battront le dos au mur, mais sur le littoral. Les amendements tendant à attéooer dans le temps les effets d'une réforme évidemment néfaste pour des travailleurs aojourd'hui «hyper-privilégiés», présentés par le rapporteur M. Jean Beaufils (PS, Seine-Maritime), seront considérés comme nuls et non avenus par ie bloc AC-CGT.

De droite ou de gauche, les minis-tres successifs de la Ve République

ont régulièrement renoucé à touche nn dogme des spécificités du métier de docker, et an statut, dont l'omnipotente fédération CGT des ports et docks parle toujours evec un S majuscule. En 1970-1971, le ministre de l'équipement de l'époque, M. Albin Chalandon, avait bien

tielles de la productivité, revalorisavert de modernisation, anraient voulu modifier le cœur du statut hérité du «corporatisme» au seus historique du terme! Dans cet esprit, le contrat de travail collectif l'emporte sur tout engagement indi-viduel et l'intermittence de l'emploi (on est embauché chaque matio par un employeur différent) est un gage irremplacable de liberté vis-à-vis du



tenté d'introduire une réforme comparable à celle qui est aujourd'hui soumise aux députés, à savoir la mensualisation et la garantie d'em-ploi des travailleurs. La réplique ne tarda pas: sonante-dix-sept jours de grève... qui aboutiront nu retrait du projet. Toutes les initiatives ulté-rieures se contenteront d'actions mécaniques et d'ejustements sociaux : plans sociaux et départs en préretraites très cherement payés, comme en 1987, améliorations parpatronat. C'est pourquoi l'affronte-ment actuel entre le gouvernement et les dockers prend aussi, par réfé-rence à l'histoire ouvrière et syndicale, une dimension «culturelle» essentielle.

> Une communauté singulière

Les dockers n'out jamais reconnu qu'un seul patron, le port : c'est un licu hybride, mi-national mi-étran-

ui entreprise, ni usine, ni ministèr Devant ce sembla geante éclatée, plus les travailleurs seront solidaires, plus ils seront puis-sants. Les dockers le comprenoent des le début do siècle et leur groupe preod le pas sur chaque individu. N'ayant pas de patron attitré, le docker ne peut craindre le licencie-ment. Il ne reconnaît aucune autre eutorité légitime que le syndicat auquel revient le droit naturel de réglementer, réguler, répartir le tra-vail disponible. C'est à Marseille, le 27 avril 1900, que sera signé le pre-mier «contrat de travail collectif» entre le Syndicat des entrepreneurs de manutention et l'Union syndicale des ouvriers du port : dix-neuf ans nvant que la loi du 25 mars 1919 définisse officiellement le contrat collectif et le travail en équipe, de règle chez les dockers. Dès lors, et bien avant la «bible» législative de 1947, l'indépendance des ouvriers portuaires ne cessera de se renforcer, tant vis-a-vis du patronat que de la puissance d'Etal. Et il o'edmettra qu'un seul lien de subordinatioo : celui qui le relie à son syndicat.

Pour les 8 300 dockers, derniers survivants d'un « modèle » ouvrier quasi unique, quand la cloche de la séance parlementaire va retentir au Palais-Bourbon (le débat était prévu pour mercredi 13 mai en fin d'après-midi), sonnera la fio d'un moode, d'un mode d'organisation du travail, d'un monopole syndical d'airam, d'un régime juridique atypique dans lequel les entreprises, foujours convaincues d'être battues d'avance dans les rapports de forces, se soot laissé confisquer la gestion des hommes, et ce qui est inhe des hommes, et ce qui est plus grave, les ambitions maritimes de la nation.

FRANCOIS GROSRICHARD

(i) Le Monde du 15 février et «le donde de l'économie» du 18 février:

Conséquence du Clean Air Act Deux-sociétés américaineséchangent des « droits » de polluer

C'eet une première eux Etats-Unis-: le Tonnessee Velley Authority (TVA), I'une des principeles compagniea eméricaines d'électricité, e racheté à Wisconsin Power and Light Co. (WPL), une firme concurrente, des « droits » de politier. La transaction, révélée par

le Well Street Journal, ve permettre à une douzaine de centrales à charbon exploitées par la TVA dans le Tennessee, l'Alabama et le Kentucky, de rejeter dans l'apposphère 10 000 tonnes de dloxine de sulfure, un dérivé chlmique tenu pour principal reaponeable des plulee acides. En contrepartie, WPL devra réduire le niveau de ses émissions de 10 000 tonnes en dessoue du niveeu légal, ce qu'elle fera sans peine, la compagnie n'étant dotée d'équipements enti-pollution de pointe.

#### Protéger la pureté de l'air

Cette curieuse pratique, qui permet à la TVA de repousser des investissements antipollution, est une conséquence du Clean Air Act, la loi de protection de l'environnement adoptée outre-Atlantique en 1990. Celle-ci autorise, en effet, les centrales poliuent moine que le mexi-mum légal à céder leurs « crédits entipoliution à des firmes moins bien placées.

Gardé secret jusqu'ici, le prix de la transaction entra les daux électriciens est estimé entre 2,5 et 3 millione de dollers, soit une fourchette de 250-300 dollars la tonne de dioxine de sulfure émiee. Un chiffre que len spécielistes jugent relativement bae, donc peu incitatif pour investir dans les équipements antipoliution. De la les critiques des protecteurs de l'environnement : ¿La pureté de l'air devrait être protégée et non pas vendue comme une voiture d'occasion», e fait valor l'un d'eux.

Evénements de Los Angeles, déficits américains

## Le principal conseiller économique de M. Bush répond à MM. Mitterrand et Bérégovoy

ministérielle annuelle de l'OCDE (les 18 et 19 moi), le principal conseiller économique de la Maison Blenche, M. Micbeel Boskin, a estimé mardi 12 mai à Paris que la croissance économique eméricaine devrait atteindre un rythme annuel de 3 % au deuxième semestre. Après une longue sortie de récessioo, le produit national brut des Etats-Unis a nugmenté à un rythme annuel de 2 % au premier trimestre. Cependant, si les perspectives de reprise s'avèrent décevantes, et que l'ioflation reste contenue, la Réserve fédé-

Interrogé sur les propos tenus par M. François Mitterrand en leodemain des émeutes de Los Angeles (le président français avait rapproché les émeutes de la «théorie politique conservatrice » de l'administration américaine), M. Boskin e répondu que ecette analyse est erronées. De même, seloo M. Boskin, M. Pierre

rale aura la e possibilité et la volonté la récession vecue à l'heure actuelle de prendre des mesures supplémentaires », c'est-à-dire de poursuivre du 12 mai). Le ralentissement s'ex-l'assouplissement du crédit, a déclare plique, a noté M. Boskin, par le maintien dans plusieurs pays d'une politique monétaire très stricte menée pour lutter contre l'inflation, au moment où des problèmes structurels s'accumulaient. Remarquant la très lente croissance économique de l'Europe, M. Boskin a déclaré qu'un assainissement des politiques budgétaires qui ne serait pas accompagné d'un assouplissement du cré-dit aurait pour conséquence de pro-Bérégovoy se trompe en readant les dif anrait pour conséquence de prédicits eméricains responsables de longer le marasme économique.

EN BREF

o TGV Nord: un conseiller maitre □ La Matualité française décidée à à la Cour des comptes inculpé d'ingérence. - M. Jean-François Carrez, conseiller maître à la Cour des comptes, n été inculpé d'ingérence par M= Brigitte Blind, juge d'instruction au tribunal de Paris, dans le cadre d'une procédure ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée en décembre 1988 par l'association TGV-Amiens-Picardie-Normandie. qui conteste le tracé du TGV Nord. M. Carrez, chargé par le: gouvernement de novembre 1987 à janvier 1988 d'une étude complémentaire sur le trace du TGV Nord en tant que délégué à l'aménagement du territoire, siégeait au ... conseil d'edministration de la SNCF, ce qui constituait, selon le plaignant, une ingérence - (AFP.)

« jouer le jen » de la maîtrise des dépenses de santé. - La Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) oe se pronoucera que le 18 décembre, date de sa prochaine assemblée générale, sur l'accord sur la maîtrise des dépenses de santé coocin entre les caisses d'assurance-maledie et la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF). President de la FNMF. M. Jean-Pierre Davant - qui vient de succéder à M. René Teulade, nommé ministre des affaires sociales - e estimé, mardi 12 mai, lors d'une conférence de presse, que le nouveau dispositif, qui doit prochainement faire l'objet d'un projet de loi, « paraît relativement complique ». Néanmoins, il se dit a décidé à jouer le jeu en pesant de [son] poids pour obtenir des correc-

ያ ቀ <sub>የአ</sub>ን ነፋትን ጅ

خدی د د

· - \*\* \* 4 5

. Comme with the ...

Euro



SOCIAL

Market Comments

And the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of th

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

Samuel Contract of the to the

Chômage de longue durée

## M™ Martine Aubry veut privilégier la «qualité» du dispositif

Martine Aubry, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a présenté mardi 12 mai un prenier bilan du programme en faveur des 900 000 chômeurs de longue durée (le Monde du 30 avril). Selon les derniers chiffres indicatifs transmis le 31 avril par les agences pour l'emploi ». derniers chiffres indicatifs transmis le 31 avril par les agences pour l'em-ploi, près de 180 000 chômeurs de longue durée ont été reçus au cours d'un premier entretieo depuis le 1<sup>st</sup> février 1992. Parmi eux, 32 % ont été mis « en relation avec un emploi», 9 % sont déjà entrés en formation et 29 % ont bénéficié d'un «bilan approfondi» et rece-vront une deuxième coovocation. Poor un quart des intéressés, « mucune relation immédiate avec un emploi ou une formation » n'a été possible, a précisé le ministre, ils seront donc dirigés vers une activité d'intérêt général ou bénéficieront d'un «appui social individualisé» (600 000 contrats emploi-solidarité sont prévus en 1992).

A l'occasion de la présentation d'uo ouvrage consacré au chômage

doit «devenir une mission permanente du service public de l'emploi ». Revenant enfin sur les récentes déclarations du premier ministre, M. Pierre Bérégovoy (le Monde du 12 mai), M. Aubry a ouancé la portée des objectifs du gouvernement. « En aucun cas nous ne sucrifierons la qualité à la quantité », a souligné le ministre, rappelant que « 70 000 chômeurs de longue durée suplémentaires entrent chaque mois dans le dispositif». Il s'agit donc d'apporter en solution pour chacun des 900 000 chômeurs de longue durée actuellement inscrits, tout en durée actuellement inscrits, tout en sachant que, d'ici le mois de povem-bre 1992, « de nombreux nouveaux seroni arrivés ».

(1) Le chômage de longue durée, édi-tions Syros Ahernatives

#### INDICATEURS

#### ÉTATS-UNIS

 Prix de gros: +0,2 % en avril. - Les prix de gros ont progressé aux États-Unis de 0,2 % en avril par rapport à mars, soit une hausse identique à celle des deux mois précédents. Sur les quatre premiers mois de l'annéa, les prix de gros enregistrant, en rythma. annuel, une hausse de 1 %. Les anelystes prévolent, pour 1992, une augmentation de 2,5 % après le baisse de 0,1 % enregistrée en 1991. Du coup, les prix de détail pourraient, selon les experts, augmenter de 3,5 % en 1992. Ces bans chiffres, qui montrent que l'Inflation reste contrôlée aux États-Unis, alimentent des rumeurs d'une nouvelle baisse des taux courts, ce qui a affaibli le dollar mardi 12 mai sur les marchés des changes.

#### GRANDE-BRETAGNE

- ::

• Prix de gros : + 0,2 % en avril. - Les prix de gros ont augmenté de 0,2 % en Grande-Bretagne au mois d'avril par rapport à mars. En un an - avril 1992 comparé à avril 1991 - la hausse revient à 3,8 % contre 4,5 % en mars. Le glissement annuel des prix enregistré en evril est le plus faible depuis février 1988.

**FINANCES** 

Apponcé en mars

#### Le plan d'épargne en actions soumis au conseil des ministres

Le conseil des ministres du mercredi 13 mai devait adopter le projet de plan d'épargne en actions (PEA), uo produit de placement financier, annoncé au mois de mars par M. Pierre Bérégovoy. slors ministre des finances, qu vise comme son nom l'indique à favoriser l'éparane longue en actions. Il sera présenté ensuite au Parlement avant la fin de la session de printemps.

La création rapide du PEA vise à la fois à répondre aux besoins en fonds propres des entreprises et à faciliter les privatisations particles.

Son contenu devrait être sans surprises (le Monde du 8 mai) : il s'agira d'un produit simple permetteot d'investir jusqu'à 600 000 francs (1,2 million pour un couple) en actions pour une durée de huit ans mais avec une possibilité de sortie sans pénalité à partir de six ans.

Le principal attrait du PEA est fiscal. Les plus-values et les reveous - y compris l'avoir fiscal -sont exonérés d'impôt à la sortie.

Pour autant, les sinanciers n'ont pas fait preuve d'un grand enthousiasme à son annonce et affichent même un certaio scepticisme. Ils reprochent notamment au PEA de ne pas offrir d'avantage fiscal immédiat, à l'entrée, seul suscepti-ble à leurs yeux d'attirer rapidement des capitaux eo Bourse comme l'avaient fait les Sicav Monory (1978) on les comptes d'épargne en actions (1983). Mais, pour des raisons d'équilibre budgétaire, le gouvernement ne va pas amputer ses recettes.

Selon certains experts, le PEA pourrait apporter au marché financier plus de 20 milliards de francs d'ici à la fin de l'année. E L gerp, affirment-ils.

**COMMUNICATION** 

UPI vendue aux enchères

## Un télévangéliste américain rachète la quatrième agence de presse mondiale

La deuxième agence de presse américaine après Associated Press (AP), United Press International (UPI), a été vendue 6 millions de dollars - environ 33 millions de franes - lors d'une mise aux enchères, mardi 12 mai, au révérend Pat Robertson, l'un des télévangélistes les plus connus des Etats-Unis.

Créée en 1907, celle qui demeurait la quatrième agence de presse mondiale après AP, Reuter et l'AFP enregistrait un déficit chro-nique depuis trente ans. Son passif actuel, estimé à quelque 60 millions de dollars pour des actifs de l'ordre de 18 millions, avait incité son précédent propriétaire, Infotechnology, à demander la protection de la loi américaine sur les faillites (le Monde du 2 avril 1991), puis sa direction à réclamer une vente aux

O La participation Irakienne an capital de Hachette serait de 12,5 %, seion le Canard enchaîné. -La participation irakienne au capi-tal de Hachette, au travers de la société panaméenne Mootaoa, s'éleverait à 12,5 % et oon à 8,4 %, révèle le Canard enchaîné dans son édition du mercredi 13 mai. Selon l'hebdomadaire, « aux titres détenus par Montann s'njoutent 825 000 actions, soit 4,2 % du capital, achetées en nom propre par un nommé Abdul Sattar Al Abouha». qui était alors président de Mooqui trait alors piezatent de biod-tana. Interrogé par le Canard enchaîné, M. Jean-Luc Lagardère, président du groupe Matra-Ha-ehette, a refusé de confirmer ce chiffre, invoquant la «confidentia-list de l'agricularies d'une société». lità de l'actionnariat d'une société». A la direction d'Hachette, certains font remarquer que c'est peu après que M. Jean-Lue Lagardère eut réussi à recapitaliser son groupe sans bradage des actifs que semblables informations ont été divulguécs. « Nous avons la certitude que la source n'est pas située à l'étran-

phonique, archives, etc.).

tainment, qui possède l'un des principaux réseaux câblés améri-

cains, Family Channel. C8N pro-

duit notamment l'émission qui per-

met au révérend de diffuser la

bonne parole évangélique, sur un

ton très conservateur, auprès de

cinquante-quatre millions d'Améri-

cains. Le télévangéliste a indiqué

qu'il s'intéressait surtout aux acti-vités de UPI en Amérique latine

mais qu'il conserverait les cinq

cents salariés et ferait appel aux

nouvelles technologies (CD rom,

câble) pour diversifier UPI. Il a

toutefois indiqué qu'il ne voulait

pas « transformer l'agence en entre-

prise de tendance chrétienne».

## vient d'acquérir les disques Vogue

BMG-France, filiale française de Bertelsmann Music Group, département musical du groupe de commu-nication allemand, a annoncé mardi 12 mai qu'elle avait acquis la totalité du capital de la maison de disques enchères. Le révérend Pat Robertson était le seul caodidat au rachat de la totalité des activités de UPI du capital de la mason de disduta Vogue, l'un des derniers labels fran-çais indépendants après le rachat d'Erato et de Carrère Musique par l'Américain WEA. Le montant de la transaction n'a pas été révélé. (service de dépêches, service audio-M. Robertson, soixagte et un ans, est à la fois président du Christian Broadcasting Network (CBN) et du réseau Family Enter-

Le groupe Bertelsmann

Vogue, qui annonçait une centaine de millions de francs de chiffre d'af-faires et un bénéfice de 3 millions pour 1991, était, avec FNAC Music et Musidisc, l'une des dernières maisons de disques à capital français. Sa réputation s'était construite dans les années 60, lorsque le label fut à la pointe du mouvement yé-yé, éditant Johnny Hallyday ou Jacques Dutronc Jean-Louis Détry, l'actuel PDG, qui avait acquis Vogue en 1985, avait assaini la situation finan-1985, avan assanti a stuarioni utani-cière de l'entreprise, très compromise au début des années 30. Tout en ne fréquentant qu'épisodiquement le Top 50 (son dernier succès flut Caut-Top 50 (son dernier succes tui Carar de loup, de Philippe Lafontaine, en 1989), Vogue exploitait un fond de catalogue extrêmement riche, surtout en matière de jazz.



# Europe 2 est la première radio musicale sur les CSP+

Que voulez-vous, il faut faire des choix dans la vie.

E 2 NRJ NOSTA FUN CHERIE SKY RFM 8,4% 6,7% 4,6% 3,9% 3,6% 3,4% 2,6%

(AUDIENCE CUMULÉE DES RADIOS MUSICALES - PÉNÉTRATION MÉDIAMÉTRIE (JANVIER-MARS 92) - ENQUÊTE RADIO "75 000")



EUROPE 2, PREMIERE FM ADULTE

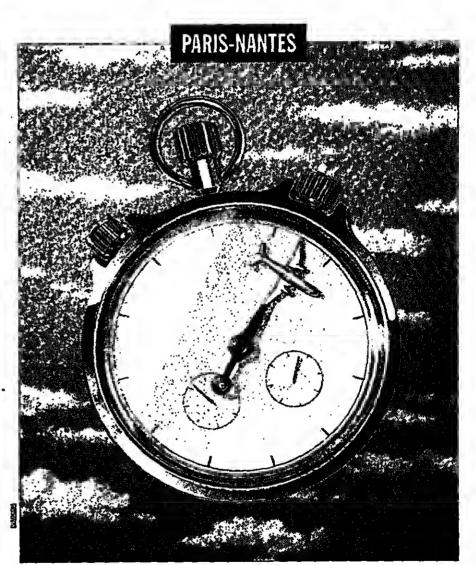

# POURQUOI FAIRE EN UNE JOURNEE CE QUE L'ON PEUT FAIRE EN UNE DEMI-JOURNEE.

demi-journée. Et comme il y a 7 vols par jour, vous aurez le choix de vos horaires. Air inter vous propose encore plus de possibilités de voyager à tarifs réduits avec par exemple, la nouvelle Carte Evasion pour tous ou es nouveaux vols Grand Bieu pour les jeunes. Renseignez-vous vite auprès d'Air Inter (Paris 45 46 90 00) ou de votre agent de voyages et Minitel 3615 - 3616 AIRINTER.



#### REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DU JURA

PRÉFECTURE DE L'AIN Direction des collectivités locales, des opérations

PRÉFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE

AUTOROUTE A 39 - (Dole - Bourg-en-Bresse) AVIS D'ENQUÊTE - enquête préalable

Et à la mise un compatibilité des POS de :

La siège principal de l'enquête est fixé à :

taute consepondance relative à l'utilité publique de projet ou à la miss en co petion des sols des communes susvivales peut être séressée. o occupation des sois des communes survivees peut etre paresses.

La public pourra consulter la dossier complet du projet et, dans les communes concernées, le dossier de mise en communes concernées, le dossier de mise en communes survers à cet effet, outre les premier et dernier jours de l'exquête :

— département de l'Ain, dans les maines des communes survantes ;
Beaupont : les march, vendredi et samedi, de 9 heures à 12 heures,
Beny : les march, leud et samedi de 9 heures à 12 heures,
Domaurs ; les lunds, march, vendredi de 14 heures à 18 heures et le samedi de 6 heures à 12 heures,
Marchoz : du band au samedi de 8 heures à 12 heures.

Denny : les funds, marti, vendrad de 14 heures à 12 heures, et le samed de 6 heures à 12 heures, Marbox : du hand ou samed de 8 heures à 12 heures, Marbox : du hand ou samed de 8 heures à 12 heures, Prajous : le mardi et le vendred de 8 h 30 à 11 h 30 ; Schünning-de-Bots : de Vandra aj leui de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ; le vendrad de 8 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures à 12 heures

Et à la préfecture de l'Aut, du bindi au verdrecti de 9 heures à 11 h 45 et de 14 heures à 16 h 30. dénarrement de Jura : dans les mairies des communes survantes :

- département de Jura : dans les maines des communes suvantes : Arige : le lunds et le mand de 14 houres à 18 houres ; le jeudi et le vendredi de 9 houres à 12 houres et le samedi de 9 houres à 10 h 30.
Boaufort : de bandi au jeudi de 6 houres à 12 houres et de 14 houres à 16 houres et le vendredi de 3 houres à 12 houres et de 14 h 15 à 17 h 30, le joudi de 13 h 45 à 17 h 30 et le semedi de 8 h 45 à 11 h 45, Biedmoin : le mandi de 14 h 15 à 17 h 30, le joudi de 13 h 45 à 17 h 30 et le semedi de 8 h 45 à 11 houres. Choscay : le landi et le joudi de 14 houres à 18 h 30, le metrate de 9 houres à 11 houres. Colonne; is landi et le joudi de 14 houres à 18 h 30, le metrate de 9 houres à 11 houres at les mandi et vendredi de 9 houres à 11 h 30 et de 17 houres à 18 à 30.
Colonne; is la landi et le joudi de 14 houres à 18 h 30.
18 houres.

18 heures.
Condaniro : les merdi et vendedi de 18 heures à 19 heures.
Condaniro : les hardi, mardi, jeudi, vendradi et samedi de 9 heures à 12 heures et les mardi et vendredi de
13 heures à 14 heures.
Cousteaux : les hardi et jeudi de 15 heures à 18 heures.
Crissey : les mardi et vendredi de 15 heures à 18 heures.
Crissey : les mardi et vendredi de 13 heures à 18 heures.
Dote : de hardi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 heures à
12 heures.

12 houres,
Fontainobhux : le lundi de 14 houres à 16 houres et le vendredi de 13 h 30 à 15 h 30,
Govy : de lundi au vendredi de 10 h 30 à 11 houres et le vendredi de 17 h 30 à 18 h 30,
Le Charme : le vendredi de 15 houres à 17 houres.
Lamaud : le lundi de 8 h 30 à 11 houres, le jeudi de 14 houres à 17 houres et de 18 houres à 19 houres,
Lomberd : le mardi de 8 houres à 12 houres, et poudi de 10 houres à 12 houres,
Lond-le-Saunter : du fundi au samedi de 8 houres à 12 houres et du lundi au véndredi de 14 houres à

17 hourits.

Mentry : le march de 18 heures à 18 heures at le vendredi de 10 heures à 12 h 30, Montry : le joudi de 14 heures à 17 heures, Neuvilley : le march de 13 h 30 à 15 h 30, Neuvy-lès-Dole : le joudh de 17 heures à 19 heures, Parcey : les hardi de 13 h 30 à 17 h 30 et les march et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, à 18 h 30 à 18 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.

13 à 30 à 18 h 30.

Poisgny : de lundi au vendredi de 8 heures à 12 houres at de 14 heures à 18 heures et le samedi de 9 heures à 12 houres.

Cuintigny : le jeuf de 14 heures à 17 heures,
Rahon : les Jundi et puds de 15 heures à 17 heures,
Rufley-aur-Seille : les lunds et vendredi de 17 heures à 19 heures et le mercredi de 10 heures à 12 heures.

Sant-Amour : de lundi au samedi de 8 heures à 12 heures et de lundi au vendredi de 13 heures à 17 heures.

r : le mardi de 14 heures à 18 h 30 et le vendredi de 14 heures à 17 heures, in : le mardi de 8 heures à 12 heures, la jeudi de 16 heures à 18 heures et le samedi de

Sant-Lothain: le march de 8 heures à 12 heures, la jeudi de 16 heures à 18 heures et le samedi de 8 heures à 1 1 heures.
Séligney: le lundi de 10 heures à 12 heures.
Séligney: le lundi de 10 heures à 12 heures à 12 heures et le samedi de 10 h 30 à 12 heures.
Souvans: les lundi au jeudi de 18 heures à 20 heures.
Tavisus: de lundi au jeudi de 18 heures à 20 heures.
Tavisus: de lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures et de 15 heures à 17 heures et de 15 heures à 17 heures et de 15 heures à 17 heures à 17 heures à 17 heures à 17 heures à 17 heures à 17 heures à 17 heures à 17 heures.
Veirs-sous-Sollères: les hundi et samedi de 9 heures à 11 hau.
Veirs-de-Sélignes: les hundi et samedi de 3 heures à 11 heures,
Villers-de-Sélignes: le lundi de 14 heures à 17 heures.

A la préfecture du Jura, du tundi au vendradi de 9 haures à 11 h 45 et de 14 haures à 18 h 30 et le vincia mater de 9 haures à 11 h 30.

A la profescurar de Jaures 6 11 h 30.

El 3 le sous-préfecture de Dois, de lundi su vendrect de 9 heures à 11 h 46 et de 14 heures à 16 h 30.

El 3 le sous-préfecture de Dois, de lundi su vendrect de 9 heures à 11 h 45 et de 14 heures à 16 h 30.

- département de Saône-et-Loire, dans les maines des communes suivantes :
Beaureprère-en-Bresse : de mordi au samedi de 9 heures à 12 heures .

Contést : le mercred de 8 heures à 12 heures or te laundi de 16 h 30 à 19 heures pusqu'au 6 puillet inclus et la lundi de 8 heures à 12 heures a partir du 13 puillet.

Curiseix : de landi au vendred de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

Dommand-lab-Cusseix : de laundi au vendredt de 6 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h 30 è 18 h

17 in 30 et le semeci du 5 in 30 à 12 h 30. A la prélecture de Sedne-et-Lore, du landt au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 h 30. Et à la sous-prélecture de Louhans : du lands au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à

18 heures.

Un membre de la commission d'enquête recevra personnélement les observacions du public :

- département de l'Asn, dans les maries de :

Beupport : le march 16 juin de 9 heures à 12 heures et la vendredi 17 juillet de 9 heures à 12 heures.

Marboz : le merchedi 17 juin de 8 heures à 12 heures et le jeudi 16 juillet de 6 heures à 12 heures.

Valar : le merchedi 17 juin de 9 heures à 12 heures et le menchedi 15 juillet de 6 heures à 12 heures.

- Département de Jura, dans les mairier de :

Arlay le jeudi 18 juin de 9 heures à 12 heures et le vendredi 17 juillet de 9 heures à 12 heures.

Chosey : le lundi 15 juin de 14 heures à 17 heures et le vendredi 3 juillet de 9 heures à 12 heures.

Couteour : le lundi 25 juin de 15 heures à 18 heures et le vendredi 3 juillet de 15 heures à 18 heures,

Dole : le landi 15 juin de 5 heures à 12 heures et le vendredi 3 juillet de 15 heures à 18 heures,

Dole : le landi 15 juin de 5 heures à 12 heures et le vendredi 3 juillet de 16 heures à 17 heures.

Lors-le-Sourier : le jeudi 18 juin de 3 heures à 12 heures et le vendredi 17 juillet du 8 leures à 12 heures.

T2 houres.
Parcey: le joudi 16 juin de 14 heures à 17 heures et le vendredi 10 juillet de 14 houres à 17 heures.
Selfières: le landi 22 juin de 3 heures à 12 houres et le joudi 16 juillet de 9 heures à 12 houres.
Villars-Robert: le mercredi 17 juin de 14 h 30 à 17 houres et le vendredi 10 juillet de 9 heures à 12 houres.

- département de Saône-et-Lore, dans les maints de : Bezurspaire-en-Brosse : le samedi 20 juin du 9 heures à 12 houres et le jeudi 18 juillet de 9 houres à Beautopare en-intryse : or satinate at part or a constitution of the part of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the satination of the sat

Et à la sous-préfecture de Louhans : la lundi 20 justet de 9 houres 🖁 12 houres. A l'issue de l'enquête, le repport et les conclusions du le commission d'enquête pouvoir être consulté dans les préfectures de l'Air., du Jura et de Sabne et-Loire, dans les sous-préfectures de Doie et de Louhers et les maines des communes susvisées.

ÉTRANGER

Constatant les brillants résultats économiques de Santiago

## La France veut faire du Chili une plate-forme pilote pour ses investissements en Amérique latine

Les entreprisas françaisas auraient-clles oublié l'Amérique latine? Après la réunion récente à Santiago des conseillers commerciaux français en poste dans la region, M. Jacques Desponts, directeur des relations économiques extérieures (DREE), appella les entreprises françaises à ne pas manquer le rendez-vous avec le « grand retour économique» du sous-continent.

SANTIAGO

Correspondance

L'Amérique latine n'est plus le continent économiquement sinistré des années 80. En 1991, le produit intérieur brut (PIB) de la zone a augmenté de 2,7 % malgré une conjoncture internationale défavorable. Mais le commerce extérieur français avec la région n'est pas à a hauteur de ce renouveau : en 1991, l'Amérique latine n'a repré-senté que 1 % des exportations françaises, contre 2 % dix ans plus tôt. Le cas du Chili est significatif.

Ce pays réalise depuis quelques années des performances économi-ques dignes d'un « dragon asiatique» avec une croissance du PIB qui a atteint 50 % entre 1986 et 1991. L'amélioration des relations politiques entre les deux pays depuis l'installation d'un ponvoir démocratique à la Moneda n'a pas ou pas encore - eu d'effet sur les flux commerciaux. Au contraire.

Les performances du « bon élève » de la classe latino-améri-caine n'ont pas, tant s'en faut, bénéficié an commerce extérieur français. Le déficit des échanges avec le Chili en 1991 a atteint 2,4 milliards de francs, les exporta-tions reculant de 11,2 % par rap-port à l'année précédente (11,1 % pour les produits industriels), alors même que le pays continuait à connaître une forte croissance (9 % pendant la même période).

C'est pourquoi le choix de Santiago comme lieu de réunion des conseillers commerciaux français o'était pas du au basard . La reconquête de parts de marchés en Amérique latine passe par celle du marché chilien, qui, bien qu'étroit (13,2 millions d'habitants), n'en constitue pas moins l'un des plus intéressants de la région, en raison de sa solvabilité. La direction des relations économiques extérieures voudrait inciter les entreprises à considérer ce pays comme une tête de pont vers les autres pays du sous-continent, au moment où ce dernier adopte un libéralisme crois-sant dans le domaine des échanges

#### Favoriser l'investissement direct

Afin de rendre la présence économique de la France moins tribu-taire des grands contrats, la déci-sion a été prise de faire du Chili un lieu pilote en Amérique latine pour l'instantation de mécanismes favorisant l'investissement direct. Ainsi, en plus des traditioanelles «assurance foire» et «assurance prospection» de la COFACE, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (dont les montants, pour un pays comme le Chili, ne sont pas plafonnés), la DREE essaie de mener une politi-

que de cofinancement et de mettre sur pied un mécanisme d'aide à la création de joint-ventures francochiliennes. Ce mécanisme, qui consiste en l'octroi de prêts bonifiés, se heurte pour l'instant à la conception rigide qu'a le gouverne-ment chilien de l'économie de mar-ché. La CORFO, organisme d'Etat chilien par lequel transitent les prêts, refuse pour le moment de les rétrocéder à un autre taux que celui en vigueur sur les marchés.

Reste que, si des efforts sont faits en direction de la promotion de l'investissement français au Chili, on n'oublie pas l'importance des grands contrats. La réunion des conseillers commerciaux français de Santiago a donné lieu à des contacts bilatéraux et ce sujet a été abordé à un niveau plus politique. Des entreprises françaises sont en effet candidates aux deux principaux marchés publics sur le point d'être attribués : la centrale thermique de Mejillones et la ligne 5 dn métro de Saatiago.

**BRUNO ANDRIAN** 

L'ampleur de la pollution en Tchécoslovaquie

## La mise aux normes de l'aciérie VSZ coûterait 1,5 milliard de francs

La santé ou le travail : tel est le dilemme auquel se trouvent confrontés les habitants de Kosice, la ville qui abrite la grande aciérie de l'est de la Slovaquie, VSZ, qui emplole 25 000 des 200 000 habitants. La mise aux normes européennes de pollution coûterait 1.5 milliard de francs et la modernisation de l'usine supprimerait des emplois...

> PRAGUE Correspondance

« Il faudrait au moins 7.5 mil-"Il jaudrait au moins 7,3 mil-liards de couronnes (1,5 milliard de francs français) pour répondre aux normes européennes de pollution ». Jan Rimarcik, responsable de l'ins-pection écologique de la grande aciérie de l'est de la Slovaquie, VSZ – la plus grande d'Europe centrale, – n'est pas au bout de ses peines.

La dizaine de ebeminées poussant d'immenses panaehes rouge et noir, le brouillard sur toute la val-lée et cette odeur fétide que l'on respire dans les cités bétonnées de ville de Kosice ne portent guère à l'optimisme. « Dioxyde de soufre, oxyde et dioxyde d'azote, nous sommes en règle», énumère l'ingé-nieur, pragmatique. Et pour

#### classes pilotes PREPA.HEC

améliorez vos chances d'intégrer une grande école de commerce grâce à une encadrement efficace et une discipline de travail rigoureuse.

> Centre Paris 17ème tél. 42 38 21 21

INSTITUTION FRILLEY

Prépa HEC fondée en 1864

le ioumal mensuel da documentation politique après-demain

Fondé par la Ligue

offre un dossier complet sur :

L'EPARGNE

Envoyer 60 F (timbres è 2,30 F ou châque) à APRÈS-DEMAIN, 27, rue Jean-Dolant, 75014 Paris, en spécifient le dossier dəmandé ou 150 F pour l'abonnement annual (60 % d'économie), qui donne droit à l'envoi gratuit de ce suméro

l'oxyde de carbone? « Nous ne le surveillons pas en permanence. Per-sonne ne s'en plaint », ajoute-t-il

Uo argument qui laisse songeur. Difficile en effet de hausser la voix après avoir appris à se taire pen-dant quarante ans de commu-nisme. Et cela d'autant plus que les habitants sont désormais confroc-tés à un dilemme : leur santé ou leur travail. Car VSZ emploie vingt-cinq mille des deux cent mille citadins; autant dire que l'usine fait vivre la moitié sinon les deux tiers de la ville.

> Un conduit d'eau potable

La scule modernisation de l'aciérie devrait se solder par quelque 5 000 liceneiements d'ici à 1994. Des perspectives peu réjouissantes qui n'incitent pas à la révolte : à Kosice, on ferme ses fenêtres. Aussi, à Velka-Ida, un village pollutioo de la nappe phréatique par les eaux usées de l'aciérie o'a-t-elle donné lieu qu'à de vagues protestatioos: « Nous pensions déplacer les populations mais fina-lement nous n'avons pas été obligés de le faire », justifie fan Rimarcik.

dans la périphérie de l'usine, la

En l'occurrence, le petit bourg a été relié par un conduit d'eau pota-ble; une dépense moindre de tout Au printemps dernier, l'usioe a également termioé la construction de sa propre station d'épuration. Coût de l'opération : 160 millions de conronnes; un ouvrage entière-ment financé par l'entreprise. Il reste encore cependant à mettre fin à la pollution des caux municipales engendrée par les déversements de phénol de la cokerie.

Une question que VSZ espère avoir résolue d'iei à 1994. De saines résolutions puisqu'à compter de cette année la loi sur l'écologie permettra pour la première fois de ... CATHERINE MONROY

respecteront pas les normes curoocennes. « Je suis tout à fait en faveur de cette nouvelle législation, s'exclame le très élégant Zoltan Berghauer, cioquante et un ans, président des aciéries depuis deux ans. Mais cela à condition que VSZ ne soit pas la seule à assumer auxrante années d'une politique irrationnelle. Le nouvel Etat issu de la révolution de relours ne doit pas se contenter de rejeter la foute sur le régime précédent; il doit assumer ses propres responsabilités.»

poursuivre les entreprises qui ne

a Malheureusement, déplore le président de VSZ, je suis au regret de constater que nos hommes politiques passent le plus clair de leur temps dans des querelles politiciennes et font peu de cas de l'économie et encore moins de l'ecolo-- gie. ¥

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

## ALCAT ALSTHOM

Alcatel Alsthom a réalisé un chiffre d'affaires de 38,4 milliards de francs à fin mars 1992, eo hausse de 12 % par rapport à celui du premier trimestre 1991.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre en hausse de 12 %

Pour l'essentiel, cette progression traduit l'incideoce globale des acquisitions et des cessions réalisées par le Groupe depuis le début de l'exercice 1991, les plus significatives étant les acquisitions de Telettra, de la division Network Transmission Systems de Rockwell, de Canada Wire, d'AEG Kabel et les cessions de la Compagnie Européenne d'Accumulateurs et de l'activité traitement de courrier.

A structure constante, la progression est de 3 %.

Pour les premiers trimestres 1992 et 1991, la répartition do chiffre d'affaires par secteur d'activité, est la suivante:

(en millions de francs) 1992 1991 Systèmes de communication Energie et transport (2) 25.35141 7.936 3.719 7.444 3.232 748 1.248 1.359 Services\_ 1.277 (562) [590] TOTAL 38.440 34.212

[1] Dont Systèmes de l'éseoux: 37%, Càbles: 33%, Communication d'entreprise: 17%, Radiocommunications Espace Défense: 9%, Autres: 10%. (2) Chilfre d'affaires de Gec Alsthom retenu par intégration proportionnelle à 50 %.

Avec des commandes enregistrées au cours du premier trimestre 1992 d'un mootant de 38,6 milliards de francs èquivalent à celui du chiffre d'affaires, le carnet de commandes au 31 mars 1992 a été maintenu à un niveau élevé de 139 milliards de francs; ce carnet n'a pas encore pris en compte certains contrats de montants unitaires élevés qui ont fait l'objet d'annonces, tels que ceux relatifs aux centrales de production d'energie d'Eems aux Pays-Bas, de Connah's Quay en Grande-Bretagne et de Shajiao en Chine ainsi qu'a la liaisoo sous-marine Singapour France.

ALCATEL ALSTHOM EN DIRECT: . MINITEL: 36.16 Code CLIFF . Teléphone actionnaires: (1) 42 561 561

#CBRANT

LEMASTER FRAM

23% DES CADELS (594 00L) LINGST #

Lo Mondi out his probability SOUTH CONTENTS

> GOT COMME THE COMPANY

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The street was the

419 Francis and Add the second A 100 100 100 and the state of the state of the

THE RESERVE 1 1 mm = 3 1000 No. 100 Table 100 Table 100 Table 100 Table 100 Table 100 Table 100 Table 100 Table 100 Table 100 Table 1

· ···· ;-44,4 the second section of

All the report to the A STANSACTOR STANSACTOR the transfer

COLUMN TOWN £3F 

the state of the Section 1985 

the printing the continue of

delles de 11º section etts et ...

Carrieres

# **I** sofresid **I**

IMPORTANTE SOCIETE D'INGENIERIE A VOCATION INTERNATIONALE recherche pour son entité CHIMIE PETROLE

#### INGENIEURS PROCEDES INGENIEURS COMMERCIAUX CHEFS DE PROJET

Pour rejoindre une équipe en forte expansion.
Ces postes évolutifs, s'adressant à des ingénieurs experimentés et mobiles ouvriront à ces condidats à fort potentiel de larges perspectives de carrière au sein du Graupe.
Merci d'adresser lettre manuscrite + CV détaillé s/réf. M H10 à SOFRESID - Direction des Relations Sociales 59, rue de la République 93100 MONTREUIL.

CENTRE DE FORMATION ET CONSEIL (Poilou Charentesi vocation régionale CA 10 MF, 8 permanents, 30 vacataires.

## **DIRECTEUR**

Nous recherchons un manager pour gérer, organiser, animer... mais aussi un développeur, attaché à la rentabilité et a la progression du centre, avec un seus perspicace du partenarial. BAC+4, your connaissez la formation, l'entreprise et la responsabilité d'un centre de profit.

Adressez votre dossier complet à Sopbie BECQUET - BP5 - 17002 LA ROCHELLE CEDEX.



sur

Seine

• Seine-Sont-Denis 49.800 trabitants ● A 10 mm de Poris-Nord • Ligne C du RER

## recherche ATTACHE TERRITORIAL

Justis de formation avec une specialisation developpement et urbanisme, vous prendrez en charge le suivi administratif et arrighagement et urbanisme, vous prendrez en charge le suivi administratif et arrighagement et urbanisme, vous prendrez en charge le suivi administratif et arrighagement et urbanisme de la préparation des actes, conventions. Rêt. AT contrais et délibérations.

logicial micro-informatique. Vous développerez des applications dans le codre

opprécies, oinsi que votre connaissance d'UNIX et de C.

AGENCE VARENNE

LA FÉDÉRATION

pour diriger et développer des instituts de formation esociatifs erientés vare l'insertion des publics en dif-ficulté et la quelficarion aux

DE DIRECTION

développement local (une conneissance des colectivités particulais sance des sarait appréciés). Nous vous proposons. Lour en contrôlent l'entre l'entre les sarait appréciés). Nous vous proposons. Lour en contrôlent l'entre l'entre les à la Direction de la société, d'organiser et feitier les relations avec l'entrévelle dans la communication interne (relation avec les sarvices, transmission et collecte d'information et collecte d'informations). Yous autre à développer la fonction planning (calendrier des activités, suivi des dossiers et des échématés). Yous pourrez sussi être

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

URGENT AGENCE DE PUBLICITÉ recherche un/une DOCUMENTALISTE

Importante collectivité de la région perisienne (800 salariés) recherche plusieurs collaborateurs ;

1 adjoint

au directeur

du personnel

en metière de gestion

1 adjoint

au directeur

des restaurants

1 secrétaire

de direction

1 secrétaire documentaliste

GLAZPART accessores co virtage, rech. i DIRECTEUR DES VENTES EUROPEENNES. Basé en France. Enveloppe de saleire négociable. Nous commes le premier fournesseur au Royaume-Lloi STAGIAIRE A PLEIN TEMPS pour les mole
de juint et / ou juiller.
août, septembreMISSIONS :
gestion du fonds documentaire (photocopies, cleaperment)
- recherches documentaires;
- participation à une revue

des ventes de Royalme-Uni, veue serez capeble de communiquer oussi couram-ment en englale qu'en de presea mensuella. Indemnité : 1 500 F/mois. Convention de stage adgée. Lleu de treveil : Lavaliois-Perret (92), Métro Anstale-France.

GLAZPART D

français.

Merci d'esser votre
candidature en angles à :
Glazper Ltd, Wildmore ind
Eetste, Benbury, Oxen,
OX16 7XR, Angleterre. LE GROUPE VOCAL DE FRANCE

SON RÉGISSEUR GÉNÉRAL

len collaboration átroite avec le directeur mesicel st l'edminierreteur générel, expérience professionnelle dans des fonctions similaires suigés). Prise de fonctions en juillet 1852. Ad. CV + lettre de motiv. + photo au Groupe vocal de France, 28, rue du Renerd, 75004 Paris.

RECH. ATTACHÉ DRECTION
ATT. COMMERCIAL
tues régions pour relation
publique et vente. Expérádition publiciteire south.
Env. CV + phato à :
EDITIONS OFFICIELLES
3, bd J. Jeurès.
13100 ADX-EN-PCE.
Tél. : 42-23-06-88. ociété de presse apécialisés

recherche

Les candidateres, accompagnées de CV, nors à advancer à Havas Cur rières, sous rel. O4LM (en précise le poste), 59 417, 92103 Boulogn Cadex, qui transcuerza. Etablissement privé Peri. 5- amondissement BTS

Action Co. et commerce int. EXPÉRIENCE BTS REQUISE pour rentrée 1992/83 Ecr. Collège Sainte-Barbe 4, rue Valette, 75005 Paris

ABTEURS FREELANCE

Pour la Délégation au Développement Urbain

Justic de formation avec une specialisation développement local ou

## ANALYSTE PROGRAMMEUR

Vous porticiperez à la mise en place et assurerez le suivi du parc matériel et

Volge malitise de l'environnement MS-DOS et des standards du marché seront

Administrative monuscrite et CV sous la référence choisie à M. le Député Moire, Hotel de Ville, 3 rue Quétigny, 93806 EPINAY SUR SEINE.

NATIONALE LEO-LAGRANGE recrute des

MANAGERS SDCIAUX

ficulté et la qualification aux métiers du développement local, dans des régions du nord et de l'est de Paris. Formation initiale : nivosu III minimum.

Exp. de la formation prof. et de la gestion.

Motivation pr le dévelop. de la choyonneré active.

Actesses lettre

+ CV + présentions : Service du personnel, Fédération nationale Léo-Legrange.

21, nu de Provence.

75009 Paris.

Société d'économie mixte d'aménagement et de construction oche benileue sud de Peri ASSISTANT

suprès du
Directeur Général
Vous bénériloise d'une
solide termation
généraliste (nivasus
supérieur) complétes d'un
bonne expérience de
l'organisation. Vous
utiliese couramment is

utilisez couramment is bureautique.
Voure sera de l' edeptation et voure capecité à communiquer ont été mie à l'épreuve dans des expériences profession-nelles diversifiées. Vous marifestez de l'intrêt pour la développement local

échéannes).
Vous pourrez aussi être appolé à analysser et donner suits aux dossiers du researt du Directeur Général.

UN JOURNALISTE
UN REDACTEUR EN CHEFADJOINT
Rubrique benque, finance
Bac + 4, 5 ans expérience
Merci d'envoyer CV. lettre,
photo et prétentions sous
fil. nº 8515 ee
Monde Publichté
15/17, ne du Cd.-P.-Avia
75015 Paris

propositions commerciales capitaux

Firme italienne productrice de parquets prêts, recherche distributeurs déjà introduits dans le accusur, Tél.: 9632D173.

Entrepr, pr te production d'est stremaie et manirale (Auriche), en piesse ectivité, en dévelop, ch. perticipat. Actat poss. Ecr. à : Possent Graz 6013/ Kenrauert « Adhersivetoser », Autriche.

**FORMATION** PROFESSIONNELLE

# MASTERES EN FINANCE

**BACK-OFFICE** 

INGENIERIE ET GESTION INTERNATIONALE DE PATRIMOINE

Profil: jeunes diplômēs (Bac + 5), cadres en activité ou demandeurs d'emploi

Renseignements: CERAM - MS Finance - B.P. 085 - 06902 Sophia-Antipolis
Tel.: (16) 92 94 32 90

#### LE MASTER FRANCO-RUSSE 1992/1993

Diplômé(e) d'études supérieures, vous êtes français(e) ou ressortissant(e) d'un pays francophone de la CEE, vous avez de bonnes bases

en langue russe. La Chambre de commerce et d'Industrie de Paris vous propose de suivre à Moscou, pendant dix mois (soût 1992-juin 1993), le MASTER FRANCO-RUSSE DE MANAGEMENT INTERNATIONAL

Pour tous remeignements, adressez-vous AVANT LE 15 MAI 1992 à Bruno BARON-RENAULT - Reymonde JULIANO. Direction de l'esseignement de le CCP. Tél. : 42-89-74-83. Fax : 42-89-74-27

Caures en activité, l'IAE de PARIS vous propose

SOCIETE FRANCO

JAPONAISE

ine torustion as management, le CANE ■ Tous les mardis pendant 2 années universitaires.

Accuell en plan de formation, en congé individuel de formation ou à titre individuel

② (1) 44 25 27 51 - (1) 44 25 27 52

A la découverte des techniques japonaises ...

Vous êtes ingénieur ou chercheur salarié

d'une entreprise française.

Par le COMITE FORME,

vous pouvez acquérir une formation en R et D au Japon.

Après un apprentissage intensif du Japonais, vous effectuerez un stage dans un laboratoire public japonais

(6 à 12 mois), puis un stage dans une entreprise japonaise (6 mois).

DOMAINE: Sciences et Techniques Appliquées à l'Industrie.

Envoyez CV + photo an COMITE FORME

17, rue Hamelin - 75783 PARIS CEDEX 16

フランス-日本工業技術協会

Tél: (1) 47 27 21 67

INSTITUT D'ADMINISTRATION INSTITUT DES ENTREPRISES
162 rue Saint-Churies 75749 Paris Cedex 15
Minitel 3616 code IAE
Diplime National de 7 syste

LESPHIE HOSBIESS SCHOOL

DE PARIS

DES TECHNIQUES

INDUSTRIELLES

22,3 % DES CADRES SUPÉRIEURS (594 000) lisent le Monde. Le Monde est la première source d'information des cadres

> supérieurs. (IPSOS 91)

> > CENTRE D'EDUCATION PERMANENTE DE L'UNIVERSITE PARIS X - NANTERRE STAGES 1992 - 1993

#### INFORMATIQUE

DECISION ET IMPLANTATION INFORMATIQUES: Responsable de projet, moyens et petits utilisateurs (1200 h.). Tel. : 40 97 78 64 

BUSCI\* (Box + 3) 

Structure et fonctionnement des oringieurs PASCALCOBOL - MERISE - C - ORACE 

Busos de données 

Réseaux et relationnelles

Aspects juridiques de l'informatique de gestion. Torif individuel: 22.000 Fts. ANALYSTE UNIX: 97 78 64 • DUSCI\* (Box + 3) • Système d'exploitation UNIX - LANGAGE C - APPELS SYSTEME - Buses de données - YCP/IP -Introduction oux drivers • STREAMS, Torif Individual: 22,000 Frs.

SYSTEME D'INFORMATIONS,
INFOCENTRE ET FONCTION EXPERT:

161.: 40 97 71 37 • Diploine d'Étades Supérieures Universitaires en Informatique (Bot + 4 · 1000) heures de décembre 92 à septembre 93) •
Systèmes experts • Systèmes d'exploitation • Réseaux et télémotique •
Conduite de projets. Lani individuel : 22.000 frs

## COMMUNICATION, GESTION ET DROIT

CONCEPTEUR MEDIATIQUE Tél.: 49 97 71 07 (1200 heures) • DUSCI\* (Bac + 3) • EAD • Télématique • Vidéodisque • Infographe • Méthodologie de l'interactivité. Toni individuel : 27,000 Frs.

COORDINATEUR D'ACTIONS MUSICALES : Tél. : 40 97 71 37 • Digitorne Universitaire de second cycle (niversu licesca) • Coches de l'Education Musicale. Total individuel : 11.500 Frs.

CADRE COMMERCIAL: Tel.: 40 97 71 09 • Stage professionnel: 220 houres • DUSC \* (niversu Licence): 440 houres • Licence d'Eart de Sciences Economiques : 720 houres • Métieus du marketing et de la venée. Torif individuel : 10.000 Frs + droits HOWESTARIES.

GESTION DU PERSONNEL Et des ressources frumaines : Tél. 40 97 77 77 • DUSC\* • Formation de Cadres de la fonction "personnel". Torif individual: 12,000 Frs.

DROIT ET COLLECTIVITES TERRITORIALES : Tel. : 40 97 77 77 - Licence et Motorise en deuit - DESS d'Administration poblique « Diplômes d'Etat contragés pour la gestion de la décentralisation. Turifind'viduel : Uconce 9.000 Frs - DESS, Alattise 6.000 Frs + durits universitaires.

CHEF DE PROJET COMMERCE INTERNATIONAL: Tel.: 40 97 71 08 • DUSC\* • Formation de Codres export. Turif individuel :

GESTION DES ASSOCIATIONS ET DES ORGANISMES DE L'ECONOME SOCIALE :

GESTION ET AMENAGENLENT DES ESPACES TOURISTIQUES: Tel.: 40 97 77 77 • DUSC\* • Turf individuel: 12.000 Frs.

Tél.: 40 97 71 07 • DUSC\* (secleurs coopératif, associaté et mutualiste). Tanif individual: 10,000 Frs. ADMENISTRATION ET GESTION DE PINE - PINE :
Tél. : 40 97 71 08 « Diplôme d'Etudes Supérieures Universitaires (Bor. + 4) «
Formation d'originals de dirigeonts des PINE. Tarif individuel : 12,000 Fcs.

PREPARATION AUX EXAMENS DE L'EXPERTISE Tél. : 40 97 71 37 • Préparation au DPECF et au DECF • Tarif solon le nombre ďU.V.

#### LANGUES

ANGLAIS : Dicussi Anabe, Berbère, Français pour étrongers • Tél. : 40 97 71 07 • Cours hébitomadaires. Tarif tradividuel : 5.100 Frs.

 DESCT : Dipitione Universitative du Secretal Cycle Technologique \* DUSC : Diplôme Universitaire de Second Cycle

l'ensemble de ces formations est réalisé par des équipes d'Universitaires et de professionnels.

Des prises en charge sont possibles (CIF, ARR, Aldes de la région, etc...).
Les versements sont échelonnés sur trois termes. Clause de dédit, Tout trimestre commencé est du.

200, avenue de la République. 92001 Hauterre Cedex Tél. 48 97 78 66 Information Minitel : 40 97 76 08 pais 2FOCO

Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur ont été confiés.

ا خار

AICATEL

200 Table 2

- A -

A Carlos A

A SECTION W

Same Service

Commence of the state of

part from

Karaman dan salah

Section 1

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

**₩**-75 ±4\* ...

50 May 100 100

F - - 17 

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

20° arrdt

CAMPAGNE A PARIS PL OCTAVE-CHANUTE

92 Hauts-de-Seine

LEVALLOIS

COTÉ NEULLY

os petite rés. p. de tail

2 P. NEUF 5B m

Gd edj. kurnineuse, othere vue sur jerder, sur calme, selle de beine martere, bost sur plog a-sol possible.

1 700 000 F

LIVRABLE CET ÉTÉ

PROMOGIM

COURBEYOIE

SÉLECTION IMMOBILIÈRE

appartements ventes

pavillons

MAISON RÉNOVÉE 40 km d'ABI, 40 km de Rodez, 50 km de Milles, bord du Tam RROUSSE-LE-CHATEAU

plerre de peya, tolt en leuses, 2 loga. tout cost., cheminés, 2 terrasses, 2 caves, jard. bord iv., entièrement maublé. REC 800000 F à débetire

iáphone région parisierme : 48-80-71-45

Téléph. sur place joillet-août (16) 65-89-46-37

PAVILLON (77) sur 720 m².

1 350 000 FRANCS

Tel. : 60-26-16-28 fapr. 18 Mg

immeubles

IMMEUBLE 260 m²

R.d.ch. + 1 &L A rénover. 3 900 000 F.

forets

A YENDRE

RMENTIER, 42-72-70-81

مريدة فتندام

F. 1827 M. Co. 1987 C.

. . .

フェー 💝 🕳 (4.89年)

2 5 1 Page 4

تركف مروسترة دريت

Acres Services

1.多分成人多方

Line . A. 1

The second of the second

---

the land and an arrive

A Marian S

" the it speciming

1. 2 . A some of the speed

# 24C.10

778485

2.1

. . . . . .

a (15

42.1

Sec. 15

115

12

2277

وريان الأوران وهي

470.0

Washington Children

. . . . .

3

솘.

•

. .

4

更通常的"Andrew No. 16"

性海拔的 人名法里托勒

24410% Alakake (

23

#### **DEMANDES D'EMPLOIS**

#### CHEFS D'ENTREPRISE L'Agence Nationale Pour l'Emploi vous propose une sélection de collaborateurs :

JOURNALISTE - 27 ans - Formation ESCP + Sciences Po. - expérience 3 ans AFP et presse éco., spécialiste CEE et relations internationales - anglais et

RECHERCHE piges en presse écrite de préférence (Section BCO/HP 2208). CADRE CONFIRMÉ gestion, administration, organisation, informatique, commerce, cultivé - très motivé, enthousiaste, dynamique, sportif, méthodique, sens responsabilité et rentabilité - l'orte capacité relationnelle et animationaptitude à anticiper et à négocier - anglais courant.

SERAIT: excellent secrétaire général on adjoint de direction générale (Section BCO/JV 2209).

JOURNALISTE - H. 47 ans - 25 ans en quotidien et journal entreprise. RECHERCHE: nouvel san: presse tous publics, communication d'associa-tions ou collectivités locales - exp. rubriques : vie urbaine, immigration, décen-tralisation - formation : vie des médies - aime également : enquête terrain et dossiers à dimension historique - exp. personnelle de vie associative (Section BCO/HP 2210).

RESPONSABLE CENTRE DE PROFIT - ing. électronique - 46 ans - Exp. ; responsable cervine tech. et commerciale) de prestations en maintenance, SAV, installation (secteur élect., informatique, industrie) - bon manager (animation et motiv. do pers.) - pilotage s/traitance. Dévelop. de l'activité commerciale - rigoureux : gestion, product. qualité - ouvert tte proposition - RP - province - dir. d'agence, direct, technique (Section BCO/JV 2211). INGÉNIEUR GÉNÉRALJSTE expérimenté - 45 ans.

RECHERCHE: partenariat avec PME ou cabinet d'études pour développe-ment de produits: machines spéciales, manutention, véhicales industriels, matériels de collecte de déchets sur Paris et Est parisien (Section BCO/BD

2212).

DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE - DESS psychologie clinique (Paris-V) doctorat (Paris-X) - psychothérapeute - formation analytique - 12 ans expérience psychothérapie individuelle et de groupe enseignant - formation contiune et professionnelle. RECHERCHE: emploi de BCO/HP 2213).



#### ÉCRIRE OU TÉLÉPHONER :

12, rue Blanche, 75436 PARIS CEDEX 09 TÉL.: 42-85-44-40, posta 27.

| J.F. traductrice (fr./sngl./sep.) syent égletment expérience au riveau international en communication (preses d'entreprise), documentation, organisation de conférences, charche à investir son professionntellierne et son dynamistre dans un poste à responsabilités. Tél.: 30-40-15-66, | Spécialiste en croit interna-<br>tional privé, titulaire d'ur<br>doctorat en droit englo-<br>saxon, diplômé sc. po., per-<br>latr. tril., syant délà été<br>employà por une sté fran-<br>caponable du service jurid-<br>que internat, d'une sté mul-<br>tinet, besé à New-York,<br>cherche poste similaire à<br>Parls, Tél. M. ANTAK!<br>43-28-31-15 privé, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Professour exp. angl./franc.,.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ductions. jtj 43-25-85-99.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

J.H. 28 s. maintee AES + 1AE angl., alle., ch. emploi R.H. mkg. gestlorf, Paris/province. Sous réf. 8520. Le Monde Publiché 15/17, ne du Col.-P.-Avis 75902 Paris Cades 15. F. 39 ene, directrice littéraire (journeur) puis édi-teur (Besux Livres internationaux). 12 ans d'expérience livres d'ert, cetelegues d'experientes conte Formatrice burocutique H. 25 ans BTS comm. Int. 5 ans d'expérience, libre de suite, cherche poste stable.

Tél.: 43-03-12-42.

Tél.: 48-41-88-64. d'exposition, cherche poste similaire. Tél. 42-04-73-64 (plus répondeur).

L'AGENDA

Cours et stages de massage

ayurvedique. Metrice ZABETH ds 20° 40-30-18-99 6 h/t9 h.

BACHOTAGE A DOMICILE

Evoil à le ceneclence

Stages

Bijoux

GILLET

Bijoux enciens, begues romantiques, 19. rue d'Arcole, Paris-4 Tól.: 43-54-00-83

**BIJOUX BRILLANTS** 

Le plus formidable chob.
« Que des affaires exceptionnelles a écrit le guid
Paris pes cher, ta bijoux or
ttes plerres précieuses
alliances, begues,

ACHAT-ECHANGE BIJOUX

PERRONO OPÉRA

Angle bd des Italiens, 4 ch.-d'Antin, magesin l'Etolle, 37, av. Victor-Hug eutre gd choix.

Déménagements

ABEILE DÉMÉNAGEMENTS 7/7 Travail sérioux, rapidité.

Devis gratuit, prix symps TEL: 43-31-21-21

Éditéur ch. menuecrite esmis, littéret... poèce. Éditors EG NAR 82190 LACOUR

Étudiame ellem, échenge eppt à Berlin contre appt i Paris du 15 sept. B2 et t5 juil. 93. T. 42-45-31-07

AU PAIR INTERNATIONAL

JEUNES FILLES

Éditions

Échange

Jeune fille

au pair

J.F. 24 ans, maîtrise englais/espagnoi + DESS commerce ch. emploi Paris. 43-36-07-14 (répon.). J.H. 26 a. materiae AES + IAI

LES NOUV. CONSTRUCTEURS PL ST-MICHEL, priss, immery bis 174, restaunt original, vests maberé B %. 45-04-24-30. Broce 3/4 p., 90 m² perking. Mountetand 4 p., 86 m², 2 bne. Arego près 5°, 3/4 p., 125 m², box. Lhomand, 5 p. 106 m².

> 6º arrdt RUE DE RENNES 3-4 PCES 103 m² caractàre, 3,20 m sous pla-tond. BEAU PIERRE DE TAIL 2 860 000 F. 45-88-43-43.

LOURNIEL BEAU 2-3 PCES BALCON ETAGE BLEVE VUE SUR JARDIN 1 480 000 F - 45-56-43-43 ODEON, Mala de ville XVIII-. Rere. Perk. 10 800 000 F SERGE KAYSER. 43-29-60-60 CHARLES-MICHELS GHARLES-MICHELS
Seau 2 PCES caractère, cuis.
équip., s. de bns, belconnets,
très clair. Ben état.
Superbe plarre de tell.
1 t 20 000 F - 45-86-43-43

2 PCES 810 000 F Oddon 45-67-95-17

7° arrdt M-VANEAU, horusus 4/5 poses en duplex, 6t. Elevé, poses park, Part HB 45-66-69-01. LATOUR MAUBOURG STUDIO 450 000 F rch, s. de bras, bon éta clair - 45-66-43-43 M- VANEAU : AFFAIRE BEAU STUDIO TT CFT

8º arrdt

SAINT-AUGUSTIN

5" dt. aec., bel immeuble 42-89-50-57

LAYOISIER

Set appt 210 m³, duplem 4º et 5º ét., sec., bol enm. Oirectoire, parfelt étet 7 900 000 F - 42-89-50-57

MONCEAU MESSINE

Style horsi particulier, 240 m² jard, priv. 130 m² erv. Selles dépend, besucous de charme. 42-81-50-33.

10° arrdt

BD ST-MARTIN (pres) petit 2 pces - CLAIR. 3 fenères s/cour, wc. szl. d'asu à créer. Bon imm. 350 000 F - 42-71-82-78

Location villes, mini villes, maisons rurales en CORSE et MAJORQUE avec poss. transport batego ou avion. PRÉS PARC MONCEAU e/vei grv., bel mm. pers de t. 2 P. 66 m². Posells prof. 85. culs., s de bns. jarón privati. culs., s a/verd. A.S.M. 48-24-63-66

Séjours linguistiques

Nous vous proposons 3 différentes sassions de 2 semaines durant l'été.

2 semaines curant i eve.

2 semaines à portir de 345 fivres staring avec Bed et Breakfast.

La proximité de Londres vous permetris d'apprécler le vis culturelle et sociale d'uno copitele tout on oppresent l'Si vous désirez en savoir plus, écrivez-nous à l'edreses suivants :

Bromley
Collège of Technology,
Rookery Lans.

Bromley.

Kent BRZ SHE mini. 20 ane, elmant enfants, pour 1 an. DANEMARK, Familie billingue ILES CANARIES. Sportive amoureuse de la mer. GRÈCE - CRÈTE - 4 mois

Tál. : CAROLYN (1) 34-93-00-20 EVELYNE (1) 44-49-04-95 Au peir - Southern California Nort amoker, for 6 - 12 months, fem, only, call logic Hipp, 19-1-3102897978. Bromley. Kent BR2 SHE ANGLETERRE.

Manifestation
L'association des pompiers de Damarie-les-Lys o le plaiser de fave part que sa journée « portes ouvertes » se vitendre le dimençhe le 7 mei à partir de 9 h 30 (parking gratuit). Elle vous y ettend nombraus. t. place Coubertin. Damarie-les-Lys.

APPRENO8 L'ANGLAIS AVEC FUN Séjours Brigustiques et Courisse de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de June 1 de Jun

Vacances

MALTE au cour
de le Méditerrande.
Décurrer Le Valette.
(ou) Tile de Gozo.
Ascersion de 23/30 mai 92.
Vols + hôtel 4 écoles + paraion
complète 3 890 F. VIAZUR
VOYAGE. T. 42-89-28-72. Tourisme Loisirs

JURA 3 H DE PARIS TGV Près Métablef, pleine zon nordique, location CHAMBRES EN PENSION COMPLETE A LA SEMARE OU BACHOTAGE A DÓMICELE avec Vidéo Martia trassette de préparation à l'épreuve de mathématque des bass C et E. 120 mm d'ayarcices, de corrigée, d'astruces et de coraella par un professeur agrégé pour obtenir les points qui vous manquent ou le mentren espérée. Pour tous renseig, contact.

EDUCOM VIDEO [1] 45-67-57-57 Activities our piece, salle de remise en forme, sourse, sk à roulettes, VTT, sh à l'arc Location matériel sur place. Réservations : Tél. [16] B1-49-00-72

diepo, juili. sols. Tél.: 95-28-44-78. Itelia, Toscana, part. offire vecances, beau site. colline, 80 km Franze, Sarra Urbino. Assa me è sopt. seuf sout. Ti. Florence 18.39-58-21-84-93.

constructrice: yogs, médita-tion, ontistress, maîtrise psy., nouvelle méthode sou-flame. Contactez EGHBAL-16L: 42-78-61-61. ENTRE NRMES
ET MONTPELLIER
au GRAU-QU-RCI (30)
Particulier LQUE STUDXO
plain-pled, tout confort
avec petit jardin, 100 m de
la plaga, tous commerces
très proche. Coin très agrésble. Juliet 5 500 F.
Tél. au : (181 75-56-55-38
ou 48-47-59-28, 19 h 30. C'EST CONNE EN DORMANT Apprenez l'anglais 5 fois plus vits, Tel.: 46-06-48-94,

votre anglais ?
Bronniev College of
Technology (Kent-13 km de
Londres) votes propose des
stages intensifs d'anglais cet
été. DORDOGNE, COTE ATLAN-TIQUE. O.H.C. HOLIDAYS TEL: 53-82-93-46. LA COTAT (13800). Love ville (1 km mer) pr vec. T3 130 m². 1000 m² de ser. clos, gde ter. px: 2000 F/ser., 3 000 F/ser., jeller ve soût. (16) 90-86-88-45.

VACANCES EN IRLANDE
Vanez diccouvir l'irlande profonde au Connemara. Voes pourrez sé, char M. et M. et COYNE à
ERU-LODGE, à 12 km de CUFCOUNE et peut de, s'annaba.
Écr. ou sé, à M. /N= COYNE
Eru-Lodge, Moyard
Corressera. PLANDE
T. (19) 353-95-4 1158

Travail <u>à domicile</u>

Traduc. financ., jurid., éco., anglais et espagnol/frenceis, to ens expérience. Mac - Modern Quad (Paris). T. 48-08-01-51, F. 48-08-01-97.

Tableaux RESTAURATION DE TARGALIX DEVIS GRATUIT TÉL : 47-34-61-81

11° arrdt NATION, près, Mr. 2 pose sida., 11 cft. 2 ét., digio. gardien. Faibles cherpes 415 000 F. Crédit. 43-70-04-64. PRÈS DE NATION
2 poss 35 m², M² Marshinera
su pied de l'amm. Solell, delle
expo. ast/ouest, calmo
590 000 F. T. 43-71-29-02

12° arrdt BASTILLE - NATION MAISON LOFT. stjour + chbrs, bein falt étet - 1560 000 Tél. : 48-34-13-18

13° arrdt

appartements ventes

2º arrdt

Bd dee ITALIENS, Prise, beau 2 p., crise., W.c., beins, ger-den, dig., cheuff, ind. Pai-bles ch. Cridit. 458 000 F. 43-70-04-64.

3º arrdt

MARAIS R. BARLLY 4 P., 110 mt DUPLEX 44 5\* ét. Charme, pourres, tom-mettes, escal. classé. 2 400 000 F - 48-04-35-35.

4º arrdt

SANT-PAIR.
SEAU 2 PCE9 s/rue st
cour. Car., gda cus., sr.,
d'asu - w.-c. Bon étet
825 000 F. - 42-71-51-48

LES ATELIERS

DU MARAIS

HOTEL DE VILLE LIVRAISON 4 TR 1992 Du studio au 4 pièces Terracces, perlungs

45-72-50-50

ELMER DWIGHT EDOBARD

HOTEL DE VELE / RIVOLI APPT DE GO STANDING 7 P. Triple nécept. Dens imm. P. de T. ravelé, 3º ét. asc., plein sud 5900 000 F FONCIA - 40-09-73-55.

RUE ST-PAUL. Vue exception-nelle. Dernier étage. Ironeuble XVII-, Charme, poutres, Been 2

5° arrdt

OBSERVATOIRE

DE PARIS

Armita 54

**PRESTIGIEUX** 

4 poes plein and 96 m², serreese et belog VISITER APPT DÉCORÉ

Iteralison été 92

43-36-46-44

10 m sud, calme, cared A.S.M. 48-24-63-66; eoir week-end - 42-40-35-84. PEUPLIERS, maison 108 m<sup>2</sup> eur eite pretégé, jerdir 95 m<sup>2</sup> 4 400 000 F pert Tél. : (1) 45-58-02-45.

GOSELINS & rénover misson 100 m² + atalier 25 m² + jerd, 2 850 000 F Exclu LEGI - 45-46-28-25 BOULEVARD ARAGO Part, vd eppart, historia, 115 m² avac balcona, 1 bou double, 2 caves, ét. dievé eac., verduna, 4 150 000 F. Tél. : 45-84-37-06.

14° arrdt MAINE-ALÉSIA, 5 P. 131 m² E.O. 4º asc., cheuff, indiv. imm. p.d.t., conc. digle. interph. mixte libér, poss. Tél., 46-40-87-34 (nepsa). VILLA ELMER

RUE DE L'EURE Studio 3/4 Pose dupler pieri diel avec vus terresses parkings Livraison 4 trim, 1992 45-72-50-50 FLMER DWIGHT EDOUARD MOUTON DUVERNET

Beau studio to ett, chile. Calme au 4º étg. Dans imm secien. A salair 360 000 Fi 43-36-62-82. RASPAIL, 6- 6t., 840. 5/5 poss + serv, travaux, 3 400 000 F. 45-67-95-17. GLACIÈRE 7º ét., beloon, vue exceptionnelle, solet, 4 pose rue et cour, box pose, 1 900 000 F. 46-67-96-17. Seine-Saint-Denis

15° arrdt

MP DUPLEK. BEAU STUDIO TT CFT su 3. St. VUE DEGAGEE dans bei imm. anc.

on etend. Px interestent A VOR - 43-35-52-82

PASTEUR 5" ét., bel imm vrei 4 P. belcon, ceve 1580000 - 45-87-85-17

Nº EMILE-ZOLA, 5 P. 1" 41., sec., jersin sud. 2 500 000 F · 45-31-51-10.

16° arrdt

R. MICHEL-ANGE EXCEPT apt. 4 p. 115 m', 3 m s ptri., mousures, chemindes ESAU PERRE DE TAILLE 3 000 000 F. 45-56-43-43.

Av. VICTOR-HUGO

**BO MURAT** 

Part. vd dane petit him ancien. Faibles charges.

BEAU 2 P. - 42 m2

R-de-ch. s/ jerdine et cour. Uwing 21 cm² + chbre 14 cm². Pedies cuis. éculois. S. de bhis. REFAT NEUF - TRÈS CALME. 850 COO F - 42-80-16-23 ou 47-70-09-56.

19 arrdt )

PL DES FÉTES

METRO RIQUET

SARYT-DERYS
Cause depart retraits
en sepesatore
art. vd 2 P. cals, s. de bras, 36 m
Pris transer, Px350 000 F.
Tdi: 48-28-12-81, sp. 18 h. B1 m². Ancien steller sculp-teur dans impasse fisurie, gd calms, expellent état. Px 3 600 000 F, 42-84-02-86. Val-de-Marne

93

IVRY - Pierre-Curlo Magnifique 2 P. 485 000 F ORPi - 49-80-10-60 IVRY MAIRIE tmm, stand., exceptionnel 5 P. 125 m² habitables, 36, 47 m², 1785 000 F ORPI – 48-50-10-80

CHARENTON CENTRE Dans IMM. NEUF Viata sur place : iun., jeu., ven., sem., dim. De 14 h 30 à 18 h 30 32, rue des Sordesux Tél. : 49-77-58-90

55 Val-d'Olsa. De perine nés.
usime. St-Brice, 12 mm train
gare Nord. besu 5 P. dupter,
3-4- ér., géobiologiquement
sain. 120 m², culs. éq. + lingerie + grarior + park, 5 mm pied,
écoles, estras comm. apord;
médical, esquose-verus, proche
forti Mentmersery. URGENT
cause mutarion 1250 000 F.
Tél.: 39-32-11-43.

A 10 mm de CANNES
2 poss - 5.H. 50 m², terr.
33 m² Yusr mer et collère
Perking, carve, plecine.
Prox: 1 360 000 F

Proche golf Mandaßeu. We mer – Esserel – golf. Domaine privé gard., 3 pose S.M. 89,70 m., Terr. 58,40 m., Prais réduts. Prix: 1 950 000 F. PAGANCA commenciales. 1 92-97-03-00. Ouvert 7 jours sur 7.

## Le Monde

AGENTS IMMOBILIERS

Renseignements

Tél.: 46-62-75-13 • 46-62-73-43

locations

term, p.d. t., 7, ant., 2 pois 51 m², chem., gde cole. B. s. du bos. Bal. st. netf. dar., cher., 520 F ch. compr. ASM 48-24-83-68, script u.-s. 42-40-35-94. PRES PERE LACHASSE, ric., ref. real, gd studio, t2 ctt. 9- 8t. Gde terrasse. 3 900 F. ASM 42-47-12-10. Part. Iosse & Neofib-sur-Seinbeau 3 poce impec. Living 2 chbre, caia. E'de hes, w.-clinde, cave. It of tage, sen accesseur. 5 700 F/mots - 300 F charges. 161: -45.37 02-79 (absences, zépondeur). RUE PONTAINE, sur cour flee ie, b. 2 poss. part, étet, cui amoir, 8. s. de b., 4.800 F. ASNS 42-47-12-10.

TERNES IMM. RÉCENT grand studio confert 3 400 F + ch. 45-67-95-17. DEAUVILE
Dans immeuble résidentiel,
pert. vd bass: STUDIO, pros.
Hôtel Royal, 150 m plage,
27 m² habit., 18 m² jerd. locations meublées

Nice Fabron, 4 P. hom, 1971, plecine, vue mer, parc, 1 700 000. ElG 83-88-83-23. VANEAU 2" 6tage been studio cit, 2 fenitre 3 600 F net, 45-87-95-1

**EMBASSY SERVICE** 

4 pilices piein mad Pacharche 2 è 4 poss PARIS. Préfere RIVE GALICHE avec ou sens treveus. PAE LIGHETANY chez notairs. 48-73-36-43 triême le soir: zene de piein pied 20 m 2 500 000 F personnent sérsioln déc Vielte sur place 102, bd Saint-Denis de 14 h à 18 h 46-67-77-87

LES TERRASSES 185, rue Gelléri, Boulog Imm, neut, feçade pler Spacieux et jumineux app

4 PIÈCES 92 m² + TERRASSES 31 m 40-89-00-00

88, run Marcadet, Paris-18 FAX 42-55-65-65

Collaboratour du journel, racherche appartement, Parie 200 m² env. Présenance action, mais chier et celore. Estrée acus n° 6081
LE MONESE PUBLICITÉ
15-17, rue de Colonel p. Awe, qui transmettre.
75902 Parie. Cedex 15, ou sii.: 50-27-63-02.

locations non meublees

demandes Paris EMBASSY SERVICE

(1) 45-62-30-00

(95- Val-d'Oise)

Province

Prix: 1 360 000 F Frais de notaire réduite T4L : 82-87-03-00 . ouvert 7 jours sur 7.

ANGLET BIARRITZ, jard. d'ARCADIE. Vde Bud F2, 55 m². Terrasse 25 m², cave. Résid. Is services. Parc 10 he. piso., tennie. T6: 42-02-54-57

ANGERS
Pert. vend 80 m². T3.
Quest. DOU'RE Imm. refeit
neuf. Belle vue.
T6L: {16} 41-86-79-29,

Mer CABROL, Mairie de Saint-Nazaire, au 40-00-40-00 poste 4595,

L'HAY-LES-ROSES
Pavilion jusqu'é pi-riad. 5 poss.
chauff. ount. gat. cave. gar.
jerd. clos 435 m². 1 400 000 F.
Tél. ; 48-88-94-96. non meublées offres

TROCADERO
4/5 pièces 160 m²
refait neuf
Bre de auto
loyer: 23 000 F
fraits agence: 13 200 F
LA. à TIFFEN
Til: : 44-21-11-44

LESIA, ric., b. 4 pose, cuts. st d. hrs. 8\* sc., sec., belc., put churf, cart. 10 000 F + ct., A386-42-47-12-10.

privé. Park., cave, tt cft. Etet impacc. 43-69-89-74; metin. offres Paris .

achats individuelles

rach. POUT CLIENTS ÉTRANGERS APPARTS DE HAUT DE GAMME PARIS — RÉSIDENTIEL et BURIEAUX TÉL: (1) 45-62-16-40

ACHÈTE COMPT

NOTAIRE STUDIO & 3 P DECISION IMMEDIATE 48-04-84-48, poste 267. Rech. URGENT 100 à 120 m² Peris préf. 5-, 6-, 7-, 14-, 15-, 16-, 12-, 8-, PAIÉ COMPTANT. 48-73-48-07.

YOUS DESIREZ YENDRE UM BLEN BAMOBBLER Adresse-vous à un professionnel FNAIM rans-Mercedet 42-52-01-83

recherche APPARTS DE GRANDE CLASSE VIDES ou MEUBLES et BUREAUX.

2 pcss, kitchen., s. d'esu, ref. rt. 4r. 4levé. 595 000 F. Rent. poss. 8 %, 45-04-23-15.

Dems un domeine privilégié, aprit 4 poss 5 H 128 m², terr. 217 m², 2 perk. 1 cave. VUE MER PANORAMIQUE, Irais réduits 17 500 F/m², Pris 4 H 87 817 F, Tél.; 92-07-03-00, esv. 7 its sur 7.

GD 2 PCES. Balcon, solal, 4t. Glové, park, 37, RUE DES ULAS de 14 h à 17 h.

Teus -commerces 1 700 000 F. Seint-Augusti COTE-D'ARMOR 1700 000 F. Seint-Augustin (77), melaon briarde 8 poes, 200 or habit. + grenier 80 m², sur 3 100 m², confort, isol. them., entrée, espour, culeino, chore, selle do beins, wo stego: 4 charse, salte de beins, wo torr., vér., cheuff., cave, attalier, yen; 140 m², tout à l'égout. fibre, 84-03-15-18, DOM, écoles, tous comm.

20 km su sud-ouest do Saim-Brisuc et à 25 km de le mer. UN OES PLUS GRANDS MASSIES PRIVES DE LA RÉGION. Forêt de Bole-Meur, 575 ha d'un seul tenant. d'accès très aied. Piste forestière sur toute Fontainebleau-En ville, particulier vend maj-son, 140 m² hebstables. Par-lait, état, 7 pièces + culsire uminagée, 2 wc, 2 salies de Res de d'eau (2 ha) et 33 he de unflage taillis. Très belle chasse. Prix: 13 500 000 F. 

*IMMOBILIER* D'ENTREPRISE

bureaux de commerce ocations.

DOMICILIATIONS SARL - RC - RM Démarches et tous services enmenences téléphoniques 43-55-17-50

CACHAN-CENTRE CACHAN-CENTRIE

à 800 m du RER

ÉTAT NEUF (imm. 1989)

bu 2º ét. avec secendur env.
240 m², H.O. + 3 paric se-sol.
2 300 COO F + droit énregletr.
SAVIGNY. LE-TEBMP.E F771

face gare SNCF (REF 95)
dens imm. NEUF de-3 COO m²,
env. 1 200 m² + 33 paric.
Dispo. et divis. en.8 lots d'avv.
75 à 280 m². Px. moyen :
9 500 F HT/m², paric. compris.
Tél. rana... 80-63-47-83.

Parts 18\*, linguis féminine, bou-dque 25 m² + s/sol 25 m², agencement récest. 325 000 F. Layer 4 500 C.C./mole. T. H.B. 42-23-14-81. BRASSERIE-RESTAURANT CHATEAU DE VINCENNES

Ventes.

fonds

Belle offeire d'angle. Jardin d'hiver. Selle sono-risée pour sémineire. Tél.: 43-28-25-76.

#### proprietes

L'Association des anciens combattants et prisonniers de guerre, le comité FNACA ainsi que la ville de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) vendent PROPRIÉTÉ de 1,8 ha sise à Barbazan (Haute-Garonne)

> Construction initiale du XV-siècle en pierre dans parc arboré comprennant :

1 bâtiment principal dénommé « château », dont une tour carrée en bon état (100 m²), le reste à rénover pour une superficie au soi d'environ 660 m². 4 bâtiments annexes de construction récente, pour une superficie au sol d'environ 1 000 m².

Ces associations ont construit ces bâtiments pour y recevoir des colonies de vacances d'enfants de la région nazarrienne. L'Office municipal de la jeunesse ainsi que le Service des sports de la ville de Saint-Nazaire ont participé à la création d'activités ces dernières années.

Situation privilégiée ou pied des Pyrénées, sur le plateau de Lannemezan, cette commune se situs à 20 km des pistes de ski (station de Mourtis). 10 km de Saint-Gaudens, 30 km de Bagnères-de-Luchon et 100 km de Toulouse.

Cette station thermale de la chaîne du soleil, de 355 habitants, est actuellement en voie de développement avec des investissements futurs tels piscine, hôtels... Elle possède aussi un lac (activités nautiques et pêche) et 2 courts de tennis.

Mise a prix: 1 500 000 F.

Demande de renseignements à SAINT-NAZAIRE (44) :

ainsi que tout courrier.

- M. PASQUET, président de l'ACPG, au 40-66-35-65.

- M. EVEIN, président de la FNAGA, au 40-90-55-43.

Contactez pour rendez-vous le représentant de la Mairie de Barbazan, M. MARCHEZ, an 61-95-43-22, du lundi ao vendredi, à partir de 17 heures.

1.4

HARLING CO \_: **W** <sup>15</sup> 《海門攝影

ا مارس در ایران آهید در A STATE OF THE PARTY OF

CH

----

Anna States



MMOBILIE

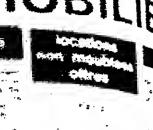

94 m², 1- étage 2 parkings

Frais de commission

# LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS

|                                         |                                                                             |                                                | DES IN                                                 | SIIIUIIUN                                                                    | AELS                           |                                                           |                                                                                                        |                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Туре                                    | Adresse de l'Immeuble                                                       | Loyer brut +                                   | Type<br>Surface/étage                                  | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                   | Loyer brut +<br>Prov./charges  | Type<br>Surface/étage                                     | Adresse de l'Immeuble<br>Commercialisateur                                                             | Loyer brut +<br>Prov./charges |
| Surface/étage<br>PARIS                  | Commercialisateur                                                           | Prov./charges                                  | 15. ARRONDISS                                          |                                                                              |                                | 92 - HAUTS-D                                              | E-SEINE                                                                                                |                               |
| 4 ARRONDIS                              | SEMENT                                                                      |                                                | 3 PIÈCES<br>58 m², 5- étage<br>cave                    | 11, rue Alexandre-Cabanel<br>AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission        | 7 367<br>+ 900<br>5 242        | 2 PIÈCES<br>55 m², 3- étage<br>mezzanine 15 m²<br>parking | BOULOGNE 33-37, rue Louis-Pasteur SOLVEG - 40-67-06-99 Frais de commission                             | 8 400<br>+ 825<br>6 700       |
| 4 PIÈCES<br>116 m², 2• étage<br>parking | 15, rue des Lions-Seint-Paul<br>SOLVEG – 40-67-06-99<br>Frais de commission | 12 000<br>+ 1 702<br>9 400                     | 3 PIÈCES<br>60 m². 4 étage<br>cave                     | 12, rue Dupleix<br>AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission                  | 8 268<br>+ 600<br>4 460        | 3 PIÈCES<br>69 m², 3- átage<br>parking                    | BOULOGNE 24, rue des Abondances LOC INTER - 47-45-15-09 Frais de commission                            | 1 3304                        |
| 7. ARRONDIS                             | SEMENT                                                                      |                                                | 4 PIÈCES<br>124 m², 8- étaga<br>parking, cave          | 86, rue de la Fédération<br>AGF – 44-86-45-45<br>Frais de commission         | 15 500<br>+ 2 200<br>11 029    | 3 PIÈCES<br>75 m², 3• étage<br>poss. parking              | COURBEVOIE 12, place des Dominos SAGGEL - 47-78-15-85                                                  | 4 600<br>+ 1 194              |
| 5 PIÈCES<br>164 m², 2• étage<br>Cave    | 18. avenue de La Bourdonnai<br>AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission     | 28 500<br>+ 1 900<br>18 857                    | 2 PIÈCES<br>48 m², 5- étage<br>parking, balcon         | 15, rue Fizeau<br>LOC INTER - 47-45-16-09<br>Frais de commission             | 1 4134                         | 3 PIÈCES<br>90 m², 1= étage                               | COURBEVOIE 178, rue J8Charcot CIGIMO - 48-00-89-89 Honoraires de location                              | 8 160<br>+ 550<br>4 705       |
| 2 PIÈCES<br>43 m², 2• étage<br>parking  | 50, rue de Bourgogne<br>SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission         | 8 750<br>+ 695<br>3 463                        | 3 PIÈCES<br>81 m², 3• étage<br>parking                 | 20 bis, avenue de Lowendal<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission    | 13 850<br>+ 1 706<br>9 828     | 4/5 PIÈCES<br>115 m², RC                                  | COURSEVOIE 333, boulevard Saint-Denis                                                                  | 8 000<br>+ 600<br>6 030       |
| 3 PIÈCES<br>60 m², 6• étage<br>parking  | 80-82, rue Saint-Dominique<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission   | 7 600<br>+ 1 138<br>5 472                      | 4/5 PIÈCES<br>158 m², 1- étage<br>parking              | 20 bis, avenue de Lowendal<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission    | 21 250<br>+ 2 901<br>15 300    | 3 PIÈCES<br>75 m², 2• étage<br>parking                    | Honoraires de location  NEUILLY 223, avenue Charles-de-Gau CIGIMO — 48-00-89-89 Honoraires de location | 1 8 900                       |
| 7 PIÈCES<br>173 m², 5- étage            | 42. boulevard Raspat<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission         | 23 500<br>+ 3 394<br>16 920                    | 16• ARRONDIS                                           |                                                                              | ı 4.579                        | 4 PIÈCES<br>100 m², 2- étage<br>parking                   | NEUILLY<br>223, avenue Charles-de-Gau                                                                  | 9 890<br>+ 1 512<br>7 390     |
| 8- ARRONDIS                             | SSEMENT                                                                     |                                                | STUDIO 38 m², 4- étage cave 6 P. DUPLEX                | 94. boulevard Flandrin<br>AGF - 44-96-45-45<br>Freis de commission           | + 350<br>3 258<br>1 18 500     | 4/5 PIÈCES<br>185 m², 2• étage                            | Honoraires de location  NEUILLY  3, rue du Général-Delanne SAGGEL – 47-42-44-44                        | 21 350<br>+ 1 015             |
| 4 PIÈCES<br>158 m², 2• étage<br>Parking | 10 bis, rue Paul-Baudry<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission      | 22 600<br>+ 3 685<br>18 272                    | 131 m², 5/6- éc.                                       | SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais de commission                                  | + 1 980<br>14 275              | 6 PIÈCES<br>230 m², 4• étage                              | Freis de commission  NEUILLY  1 bis, bd Richerd-Wallace  AGIFRANCE — 49-03-43                          | 27 156<br>+ 3 786             |
|                                         |                                                                             |                                                | 18. ARRONDI                                            | SSEMENT                                                                      |                                | 7 PIÈCES                                                  | Frais de commission<br>NEUILLY                                                                         | 27 009<br>+ 3 206             |
| 11. ARRON                               |                                                                             |                                                | 2 PIÈCES<br>61 m², 1= étage<br>parking, cave           | 67, rue du Mont-Cenis<br>AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission            | 3 811<br>+ 1 200<br>2 711      | 281 m², 4- étage                                          | 43, boulevard Victor-Hugo<br>AG1FRANCE 49-03-4<br>Frais de commission                                  |                               |
| 3 PIÈCES<br>71 m², 3- étage             | 110, avenue de la Républio<br>SAGGEL - 47-42-44-44<br>Frais de commission   | 4 608                                          | 77 - SEINE-E                                           | T-MARNE                                                                      |                                | 3 PIECES 70 m², 84 étage parking cave                     | PUTEAUX 18, avenue Georges-Pomp AGF - 44-86-45-45 Frais de commission                                  |                               |
| 4 PIÈCES<br>102 m², 5- étaga<br>parking | 1, rue Pelée<br>LOC INTER - 47-45-16<br>Frais de commission                 | 9 557<br>+ 750<br>7 182                        | MAISON 5 PCES<br>145 m²<br>jerdin privatif             |                                                                              | 8 + 400                        | 4 PIÈCES<br>88 m², 1= 6tage<br>parking<br>cave            | SURESNES 16, rue Sde-Rothschild AGF 44-86-45-45 Frais de commission                                    | 8 730<br>+ 1 315<br>4 789     |
| 12. ARRON                               | DISSEMENT                                                                   |                                                |                                                        | _                                                                            |                                | 94 – VAL-I                                                | DE-MARNE                                                                                               |                               |
| 2 PIÈCES<br>63 m², 3 étage<br>Cave      | 1 8-10, rue Jules-César                                                     | 5 500<br>+ 1 150<br>3 913<br>11 888<br>+ 1 684 | 78 - YVELINI<br>3 PIÈCES<br>58 m², 8- étage<br>Parking | POISSY 3, av. des Ursulines AGIFRANCE – 30-74-3. Frais de commission         | 3 532<br>+ 889<br>2-14 . 2 890 | 3 PIÈCES<br>68 m², 4º étage                               | CHARENTON<br>158, rus de Paris<br>LOC INTER - 47-45-1<br>Frais de commission                           | 6-09 5 386<br>+ 903<br>4 156  |
| 129 m², 7- étage<br>parking, cave       |                                                                             | 8 408                                          | 3 PIÈCES<br>74 m², 4º étage<br>Parking, cave           | SAINT-GERMAIN-EN-LA<br>2 bis, na La Rochejaqueleir<br>AGE - 44-86-45-45      | YE 6 287<br>1 + 783<br>4 473   | -3 PIÈCES<br>65 m², 1• étage<br>parking, balcon           | SAINT-MANDÉ<br>4, avenue Joffre<br>LOC INTER - 47-45-1<br>Frais de commission                          | 6-09 + 73                     |
|                                         | NDISSEMENT                                                                  | ne 1 8.954                                     | PAVILLON 6 P.                                          | Freis de commission  VHLEPREUX 6, impasse de la Fontaine AGIFRANCE – 30-44-0 | 7 026<br>+ 345                 | 2 PIÈCES<br>53 m², 4 étage<br>parking, cave               | VINCENNES<br>6, allée Félicien-David<br>AGF - 44-86-45-45<br>Frais de commission                       | 6 35<br>+ 53<br>3 80          |
| 3 PIÈCES                                | 1 199/201, avenue du Mair                                                   | . 400                                          | Garage                                                 | AGIFRANCE - 30-44-4                                                          | 4 999                          |                                                           | I FISIS OF COMMISSION                                                                                  |                               |

# Le Monde

CHAQUE MERCREDI

VOS RENDEZ-VOUS

LA SÉLE<u>CTION IMMO</u>BILIÈRE LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Le Monde, premier quotidien national avec 1 668 000 lecteurs, dont 742 000 habitent Paris et la région et 630 000 appartiennent à des foyers « cadres supérieurs ». (Source CESP 91 - LNM.)

Le Monde, premier quotidien des cadres : 844 000 lecteurs.

Le Monde, premier quotidien des cadres supérieurs : 596 000 lecteurs.

(Source : IPSOS 91 -LNM.)

Le Monde, le quotidien national le plus vendu à Paris : 91 176 exemplaires. (Source : NM 88 : année 90.)

Pour tous renseignements: PROFESSIONNELS 46-62-73-43 PARTICULIERS 46-62-73-90 - 46-62-72-02 CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE









• Le Monde ● Jeudi 14 mai 1992 23











# VIE DES ENTREPRISES

Concurrencée par le TGV

# Air Inter cherche à attirer les jeunes

La guerre du Golfe n'a pas épar-gné Air Inter. La filiale d'Air France a transporté 15 787 000 passagers en 1991, soit une baisse d'activité de 2,3 % par rapport à 1990 et un recul du coefficient de remplissage de ses avions de 3,2 %. La elientèle des abonnés a résisté à cette mauvaise conjoncture. En revenche, les clients w picin tarif » ainsi que tes jeunes, pius sensibles à la concurrence du TGV. notamment Atlantique, sont partis moins nombreux en avion.

Toutefois, le déficit enregistré en 1990 (-166,5 millions de francs) a pu être limité à 45,5 millions en 1991. Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 9 % pour atteindre 10,4 milliards de francs. Cette progression s'explique par la hausse des tarifs (+13 % en un an) et par des charges contenues grâce à la baisse du prix du carburant.

La marge brute d'autofinancement a atteint près de 11 % du chiffre d'affaires. Un bon indicateur pour une entreprise qui, bon an mai an,

cherche à autofinancer les deux tiers de ses investissements. De 1990 à 1996, les investissements pour renouveler la flotte sont estimés à renouveler la flotte sont estimés à 15,5 milliards de francs. Les derniers Mercure seront remplacés en 1994. Le déficit du résultat d'exploitation de la compagnie aérienne s'est élevé à 236 millions de francs contre 495 millions en 1990. La faible fréquentation d'Orlyval, la liaison rapide entre Antony est Orly dont Air Inter est actionnaire à 26,6 %, bui a fait perder plusieurs diraines Air ther est actionnaire à 20,0 %, lui à fait perdre plusieurs dizaines de millions de francs. La liquidation de sa filiale fret înter cargo service, intégrée à l'Aéropostale, s'est soldée par une perte d'une centaine de millions de francs au cours des deux desident caracteristes caracteristes de l'Aéropostale, s'est soldée par une perte d'une centaine de millions de francs au cours des deux desident caracteristes caracteristes de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de la complex de l

#### Programme de fidélisation

Pour revenir à un résultat équili-bré en 1992, Air Inter a lancé plu-sieurs initiatives commerciales, dont

les jeunes sont la cible. Depuis le 29 mars, les vols « Grand Bleu» leur permettent, par exemple, de faire Paris-Lyon on Paris-Nantes pour 195 francs. Paris-Bordeaux pour 205 francs. Une carte de fidélisation, Fréquence jeune, offre un billet gra-tuit sur vol «Grand Bleu» après six voyages. La nouvelle carte Evasion Loians permet des réductions pou-vant aller jusqu'à 55 % par rapport an plein tarif.

Enfin, Air Inter lancera à l'automne un programmme de fidélisation, à l'instar des compagnies amé-ricaines, destinés à ceux qui voyagent beaucoup. Un cumul de points en fonction de la distance parcourue permettra aux voyageurs de bénéficier de voyages gratuits. En 1992, Air Inter table sur une progression de 10 % de son chiffre d'affaires et une augmentation des passagers transportés de 6,4 %.

MARTINE LARONCHE

#### CHIFFRES ET MOUVEMENTS

#### **PROCÈS**

O Sega (jeux vidéo) paiera 43 millions de dollars à l'inventeur américaia, M. Jan Coyle. – Le plus important fabricant japonais de jeux électroniques. Sega Enterprises, a annoncé le 13 mai qu'il avait accepté de payer 43 millions de dollars (236 millions de francs) à l'inventeur américain Jan Coyle, après avoir perdu un procès contre celui-ci pour piratage technologi-que en avril dernier. Selon Sega, ce paiement autorisera en contrepartie sa maison-mère, sa filiale aux Easts-Unis et ses autres filiales, à développer et à commercialiser le procédé de colorisation de l'image inventé par Coyle.

#### RÉSULTATS

 Bous résultats pour la compaguie maritime allemande Hapag Lloyd. –
La grande compagnie maritime allemande Hapag Lloyd, dont le siège est à Hambourg, a sensiblement amélioré ses résultats finan-ciers en 1991. L'ensemble du groupe a dégagé 66 millions de deutschemarks (220 millions de francs) de bénéfices au lieu de 41 (139 millions de Francs) en 1990. Pourtant le niveau des taux de fret ne s'est pas notablement raffermi. La compagnie a surtout fait des efforts pour comprimer ses coûts et a obtenu de bons résultats commerciaux sur ses lignes entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Le transport maritime (22 navires porte-conteneurs) représente 57 % du chiffres d'affaire du groupe et le tourisme (ebarter aérien, notamment avec 20 avions, et un paquebot) 33 %. Une augmentation du capital de 40 millions de DM (135 millions de francs) sera proposée aux actionnaires le 22 juin.

ci La fusion des banques Pallas et Stera a été approuvée. — La fusion entre la banque Pallas France et la banque Stern, annoncée en février dernier (le Monde du 16 février) à

l'occasion du rapprochement de la Comipar de M. Gérard Eskénazi et du groupe Pallas de M. Pierre Moussa, a été officiellement approuvée par les instances diri-geantes des deux sociétés. Elles ont également approuvé les comptes 1991, qui font ressortir un bénéfice net de 72,5 millions de francs pour banque Stern et une perte nette de 674 millions de francs pour la banque Pallas, La banque Pallas Stern issue de cette fusion, effec-tive le 19 juin, disposera de fonds propres d'environ 1,1 milliard de francs. Son capital sera détenn intégralement par la Compagnie industrielle Pallas, résultat de la fusion du groupe Pallas et de la Comipar, effective elle aussi début juin.

#### CAPITAL

O Pechiney International : angmen-tation de capital de 1,29 miliard de 12 mai, 14 292 136 bons de souscriptions d'actions Pechiney Inter-national à trois banques — la BNP, le Crédit suisse First Boston et Lazard Frères. Cette opération a entraîné la créalion de 7 146 068 actions nouvelles que les banques, qui servent lei d'intermédiaires, vont reclasser anprès d'investisseurs. Pechiney International, filiale «emballage» du groupe, ren-forcera ainsi ses fonds propres de 1,29 milliard de francs. La participation de Pechiney dans le capital de sa filiale sera ramenée de 74,1 % à 67,9 %. Si l'ensemble des bons de souscriptions actuellement en circulation sont exercés avant le 30 juin, la participation de Pechi-ney sera ramenée à 66,7 % et sa filiale bénéficiera d'une augmenta-tion de ses fonds propres de 1,7 milliard de francs. Cet apport de fonds propres vient s'ajouter anx 3,845 milliards de francs déjà recus par Pechiney International, lorsque sa maison-mère a repris ses activités alumininm et com-merce international (le Monde du

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Ladame, Monsieur,

Dépôt de bilan d'Habitat-Center - Le groupe de construction Habi-tat Center, qui était le premier d'Alsace, a déposé son bilan. Il emploie une centaine de personnes dans ses trois composantes : la Société de promotion COVIM, la Gestion immobilière, et la Société d'aménagement foncier ALSAS. toutes trois placées en redresse-ment judiciaire. En 1990, le groupe avait réalisé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de francs et venda queique 1 000 appartements et 450 pavillons. L'an dernier, avec 890 millions de chiffre d'affaires, il avait perdu 3,5 millions de francs. Les deux principales banques actionnaires, la Banque populaire et le Crédit mutuel, cherchent une solution de reprise pour le groupe, dont les difficultés pourraient retomber sur plus de 250 sous-traipreux particulier engagés dans des programmes de construction. - (Corresp.)

#### ENVIRONNEMENT

ti Rhône-Pouleuc présente un plan environnement. - Rhône-Poulenc a présenté mardi 12 mai un plan environnement de trois ans (1992-1994) basé sur la prévention des accidents et des pollutions acci-dentelles et sur la diminution des déchets. Le gronpe chimique s'est également cugagé à réduire tous ses effluents et déchets dans le monde de 50 % d'ici 1995 et de 65 % en l'an 2000, a annoucé son directeur général, M. Jean-Marc Bruel. Pour cela, la firme nationalisée a conçu trois indices mesurant les rejels dans l'esu, dans l'air et les déchets provenant de ses naines dans le monde et a décidé de publier cha-que année leur évolution. Le budget total du gronpe pour l'environ-nement s'est élevé à 2 milliards de francs en 1991 et devrait rester du même ordre d'ici 1995.

### PARIS, 12 mai

Victime de prises de bénéfices, le Bourse de Paris perdeit un peu de se superbe mardi 12 mai après e être pourtant approchée landi en clônire à moirs de 2.5% de son record historque. L'indice CAC 40 était à l'ouverure en repli de 0,15% et accentuair ensuite progreseivement ese pertes pour cédar 0,61% en mileu de journée. En fin de séence, l'indice cédar 0,67% à 2063,63 points.

En dépit du nouvesu sommet histo-nique atteint lundi par Weil Street, le merché falseit preuve de peu de dynamisme. Les volumes de transso-tions sont restés relativement faibles et les acheteurs peu nombreux. «La Bourse de Paris a manifestement besoin de reprendre son souffle après les récentes embellies», expliqueit un conference.

opérateur.

Du côté des valeurs, forte hausse de 7,5% de l'action Dassault Avietion à la suite de l'annonce faite dans la matinée per le ministre de la défense, M. Pierre Joxe, d'une commande per Telwan de 100 avions de combat. Bonne tenue ágalement de SGE et SCOA, en progression de respectivement 4,1% et 3,6%. En revanche, net rebui de 18,6% de Métrologia internationel, qui va procéder à un «coup d'accordéon» sur son capital, et d'Euro Dianey, qui perd 4,3%. Euro Dianey était victime d'une information parue dans le journal Libération et faisant état d'une fréquentation du perd d'attractions inférieurs aux prévisions. Baisse également de 3,5% d'Eurotunnel et de 3,3% de la Sociélé générale.

#### NEW-YORK, 12 mai Tassement

Wall Street e reculé mardi 12 mai aous la prassion de prises de hénéficés, après avoir battu un nouveau record le veille et frisé la berre psychologique des 3 400 points. L'indice Dow Jones a terminé msrdi à 3 385,30 points en baises de 12,28 points |- 0,38 %), Le volume des transactions e été bien plus élevé, que la veille, avec quelque 194 millions de titres échangés contre 156 millions indi. Le nombre des baisses a dépassé calci des hausses, à 976 contre 732, elors que 150 actions sont restées inchangées.
Salon des arailystes, le baisse de

Selon des analystes, la beisse de mand serait passagère car le manché reste souteru per plusieurs facteurs, dont le détente des teux d'intérêt à long terme en réaction à l'annonce d'une heusse de l'indice des prix de gros en avril aux Etats-Unis, encore plus modérés (0,2 % comre 0,3 %) que onévu. que prévu.

Le taux d'intérêt moyen aur les bons du Trésor à trente ans, principale velaur de référence aur le marché obli-gataire, a reculé à 7,85 % contre 7,89 % le veille au soir.

| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cours de<br>11 scal                                                              | Coors du<br>12 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcos ATT Boding Chese Manheten Benk Du Part de Nersberk Easten Kodel Ford Gerard Greek George Goodyser Bibl Transpo UAL Corp. on Allegis Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide Union Cabide | 78 184 485 184 485 184 485 184 485 184 485 185 185 185 185 185 185 185 185 185 1 | 773-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8-173-8- |

## LONDRES, 12 mai

Les veleurs ont viré à le balese merdi 12 mai su Stock Exchange sprès quatre séances consécutives de records, déprinées par des prises de bénéfice, l'ouverture maussade de Wall Street et les commentaires pessimistee des magasins Marke end Speneer sur la reprise de la consom-mation. A la clôture, l'indice Footsle des cent grendae veleurs e perdu 15,4 points (0,6 %) à 2 722,4. Le volume des échanges est tombé à 590,1 millions de times, comms 644,8 millions la vellle.

Marks and Spencer s'est très légè-menent apprécié en dépit de résultats annuels inférieurs aux prévisions des analystss, mais les commentaires mitigés de son président sur l'eb-ence de signes de reprise de la consommation ont assombri la ten-dance.

#### TOKYO, 13 mai

#### La reprise se poursuit Un moment interrompue, la reprise

de la Bourse de Tokyo e est poursui-vie mercredi 13 mai dans un merché reletivement ectif. A le fin de la séance, l'indice Nikkei gagnatt 260,04 pointe, soit 1,4%, à 18.768,57-points.

En dépit d'un recul initial, le Kabuto Cho s'est rapidement resssisi, les opérateurs se montrant satisfaits de voir que les prises de bénéfices de la veille n'avalent pas trop entraîné le marché à la beisse. Symbole d'un certain ratnur à l'optimisme, las investisseure réinvestisseur - selon les professionnels - leurs liquidités sur le marché après avoir pris leurs bénéfices.

| VALSURS           | Cours do<br>12 mai | Cours du<br>13 mai   |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| Alitemoto         | 1 290<br>1 180     | 1 320 · · ·<br>1 190 |
| Cacon             | 1 420              | 1450                 |
| Mennesher Sectors | 1400               | 1390                 |
| Sary Com.         | 1 500              | 4430<br>1490         |

## **PARIS**

| Second marché (second                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                     | Cours<br>prec.                                                                                                                               | VALUE                     |                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>préc.                                                                                                              | Demier<br>cours   |
| Alcasel Cables Arrault Associat. B.A.C. B.A.C. Bour Vernett Boiron (Ly) Boleset (Lyon) C.A.Ide-Fr. (C.C.L.) Cablerson Cardif C.E.G.E.P. C.F.P.I. C.N.I.M. Codestor Conforma Creeks Daughb Dalmes Devanity Devanity Devanity | 4740<br>285<br>52<br>800<br>494<br>239<br>800<br>385<br>863<br>176<br>275<br>1237<br>291<br>1218<br>200<br>281<br>1000<br>370<br>1088<br>200 | 490<br>778<br>863<br>1215 | Irenob. Hiteafire Internat. Computer I.P.B.M. Locardic Metra Comes. Metra Comes. Molex Publ Pilipacchi. Rhone-Alp.Ecu (Ly.) Select Invest (Ly). Select Invest (Ly). This Thermador H. (Ly). Unitog. Yiel et Cie. Y. Se-Laurent Groupe. | 1150<br>147<br>70<br>76 10<br>199 50<br>178<br>498 50<br>320<br>90<br>318<br>310 -<br>485 29<br>415<br>264<br>113 50<br>865 | 195<br>475<br>490 |
| Doleos<br>Editione Ballond                                                                                                                                                                                                  | 126 70<br>172                                                                                                                                |                           | LA BOURSE                                                                                                                                                                                                                              | SUR N                                                                                                                       | INITEL            |

#### MATIF Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 12 mai 1992 Nombre de contrats estimés : 114 737

| 140    | 140mble de comma carmes : 117 757 |                  |                  |
|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| COURS  |                                   |                  |                  |
| 000.00 | Juin 92                           | Sept. 92         | D&c 92           |
| Demier | 108.56<br>108.56                  | 108.90<br>108.76 | 108,90<br>108,92 |

195 10

200 110

| Options our notionnel |                 |          |         |           |  |
|-----------------------|-----------------|----------|---------|-----------|--|
| PRIX D'EXERCICE       | OPTIONS D'ACHAT |          | OPTIONS | DE VENTE  |  |
| AND DELECTED          | Juin 92         | Sept. 92 | Juin 92 | .Sept. 92 |  |
| 109                   | 0,10            | 0.78     | 0,54    | 0,95      |  |

#### CAC 40 A TERME (MATIF)

| Volume: 5 217 |   |                   |                      |                |
|---------------|---|-------------------|----------------------|----------------|
| COURS         | Ī | Mai               | Join                 | Juillet        |
| Dermer        |   | 2 875,50<br>2 089 | 2 067,50<br>2 087,50 | 2 073<br>2 078 |

#### CHANGES

#### Dollar: 5,43 F

Le dollar s'inscrivait en forte baisse mereredi 13 mai, notam-ment après les propos d'un respon-sable américain réclamant une sur-veillance étroite de yen. A Paris, la monnaie américaine s'échangeart à. 5,43 francs contre 5,4775 francs la veille à la cotation officielle. Le franc continuit à morensear contre

franc continuent à progresser contre le mark (lire page 28). FRANCFORT 12 mai. 13 mai. Doller (en DM) ... 1,6308 1,6185 12 mai TOKYO ' · 13 mmi

Dollar (en yeas). 132,69 138,36 MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés).

Paris (13 mai) \_\_\_\_\_\_97/8 - 10 % New-York (12 mai) \_\_\_ 311/16%

#### PARIS (INSEE, base 100 : 31-12-91) Valeurs françaises 119,50 Valeurs étrangères 109,60 ti mai 12 mai (SBF. base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 55436 555,93 (SBF, bese 1000 : 31-12-87) Indice CAC 40 \_\_\_\_ 2 977/6 2 963,63

**BOURSES** 

€.

1900

4000

d.

of they

-

The state of

---

1 day 1 de

· · · 6 =

. ~ . 11

....

.

•••

THE SHOWN

4.0

. .---

· 人名英格兰

44 W. A.

700 40 气液

NEW-YORK (Indice Dow Jones) 11 mai 12 mai Industrielles 3 397,58 3 385,30 LONDRES (Indice a Financial Times of 11 mai 12 mai

FRANCFORT 11 mm 12 mm 1 743,50 1 751,16 TOKYO 12 mai

## MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                                                                     | COURS COMPTANT                                                               |                                                                              | COURS TERME TROIS MO                                                         |                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                     | Demandé ·                                                                    | Official                                                                     | Demandé                                                                      | Offert                                                                       |  |
| Yen (100) Yen (100) Een Dentschenstrk Piter seisse Lire instense (1000) Livre sterling Pesets (100) | 5,4330<br>4,1648<br>6,9000<br>3,3540<br>3,6268<br>4,4295<br>9,8775<br>5,3765 | 5,4350<br>4,1690<br>6,9020<br>3,2590<br>3,6396<br>4,4615<br>9,8825<br>5,3812 | 5.5165<br>4.7194<br>6.8031<br>3.8577<br>3.6331<br>4.4331<br>9.8731<br>5,3432 | 5,5215<br>4,2257<br>6,9000<br>3,3564<br>3,4386<br>4,4382<br>9,8847<br>5,3524 |  |

## TAUX D'INTÉRÊT DES EUROMONNAIES

|   |                                                                                                                | UNT                                                                                 | MQIS                                                                                     | TROIS                                                                   | MOS                                                                                      | SIX                                                                           | ZION                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                                                | Demende                                                                             | Offert                                                                                   | Demandé                                                                 | Offert -                                                                                 | Demandé                                                                       | Offert                                                                       |
|   | S E-U Yen (100) Ecn Dentschemark Franc salase Live italienne (1000) Livre sterting Peseta (100) FRANC FRANCAIS | 3 5/8<br>4 9/16<br>18<br>9 11/16<br>9 3/16<br>11 7/8<br>9 15/16<br>12 1/16<br>9 3/4 | 3 3/4<br>4 11/16<br>10 1/8<br>9 13/16<br>9 5/16<br>12 1/8<br>10 1/16<br>12 5/16<br>9 7/8 | 3 11/16<br>4 9/16<br>10 9 3/4<br>9 15/16<br>9 15/16<br>12 1/16<br>9 3/4 | 3 13/16<br>4 11/16<br>10 1/8<br>9 7/8<br>9 1/8<br>12 3/16<br>10 1/16<br>12 5/16<br>9 7/8 | 3 7/8<br>4 1/2<br>10<br>9 3/4<br>8 13/16<br>12<br>9 15/16<br>12 1/16<br>9 3/4 | 4 5/8<br>10 1/8<br>9 7/8<br>8 15/16<br>12 1/4<br>10 1/16<br>12 5/16<br>9 7/8 |

Ces cours indicatifs, pratiqués sur le marché interbancaire des devises, nous sont communiqués en fin de matinée par la Salle des marchés de la BNP.



Mercredi 27 mai votre Assemblée Générale se réunira à 10 h 00 à l'Espace Cardin

1, avenue Gabriel à Paris (8°)

Actionnaires de la

Compagnie Financière de Paribas,

L'intermédiaire financier auprès duquel sont déposées vos actions Paribas vous procurera les documents d'information sur cette assemblée et pourra vous obtenir une carte d'admission si vous désirez y participer ou un pouvoir si vous voulez vous y faire représenter.

Sachez aussi que vous pouvez voter par correspondance. Renseignez-vous auprès de votre intermédiaire financier ou auprès de Paribas Actionnariat.

PARIBAS ACTIONNARIAT 3, rue d'Antin - 75002 PARIS - Tél. : (1) 42 98 17 88 - 36.16 CLIFF



Second murche

A NOTE OF THE PARTY

MARCHÉS FINANCIERS

. Le Monde ● Jeudi 14 mai 1992 25

|                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FINANCIERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOURSE DU 13 MAI</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours relevés à 10 h 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Setion VALEURS Cours Premier Doumer % cours cours +-  4683 4740 4740 +122                                                                                                                                                                              | Règleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nt mensuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compensation VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEIRS Cours Presider Desider % cours +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BSS                                                                                                                                                                                                                                                    | 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Premier   Cours   Premier   Cours   Premier   Cours   Premier   Cours   Premier   Cours   Premier   Cours   Premier   Cours   Premier   Cours   Premier   SSA   SS2   SSA    | 92 70 61 60 62 50 - 03 1 FLC. 24 30 24 30 24 25 - 02 24 30 24 25 - 02 25 50 1 FLC. 24 30 24 25 - 02 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 FLC. 25 50 1 F |
| 280 [CPR Parks Rec.] 277 [275 ] 276 [-0.36] 415 [Legis Industries.] 488 50  COMPTAN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99   500   500   +020   436   564 Elect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALEURS du norm. coupost VALEURS préc. cours VAL                                                                                                                                                                                                       | LEURS Cours Dermier Cours VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cours Dermier VALEURS Emission Frais Incl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rachet VALEURS Emission Rache frais incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALEURS Emission Racher<br>Frais incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Emp. End. 1998.77   123 90   7 107   Copie   343 50   343 50   Particle   10,80% 79/84   101 05   7 43   Copie   Industrialia   360 10   361   Port of   10,80% 79/84   101 05   7 43   Copie   Industrialia   360 10   361   Port of   10,80% mars 86 | Delicing   220   1112   1112   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120 | Argificida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207 61 Franck: 508 09 489 425 814 20 Francis Frem: 110 70 107 48 7149 14 Francis Frem: 1253 50 1216 99 264725 48+ Fracti-Associations: 35 09 35 09 642 45 Fracti-Associations: 35 09 35 09 642 45 Fracti-Associations: 35 09 35 09 642 45 Fracti-Associations: 37 167 947 97 428 19 Fractidor: 235 41 231 33 1068 04 Fracti-Index action C. 971 67 947 97 428 19 Fractidor: 235 41 231 93 1144 64 Gestion: 175 20 171 44 163 83 Herizott. 175 20 171 44 163 83 Herizott. 175 20 171 44 163 83 Herizott. 175 20 172 43 179 99 Intercept. 1268 80 1268 97 164 31 Intercept. 1268 80 9610 29 114 36 Intercept. 13836 97 129 Intercept. 13836 97 123 17 Intercept. 1480 82 1460 82 120 17 Intercept. 156 34 110 19 Jessepurgos. 287 03 282 79 145 13 Laritude. 2241 82 2238 46 122 27 3 Laritude. 2241 82 2238 46 122 27 3 Laritude. 2241 82 2238 46 122 27 1 Lion Institution. 23483 44 23403 92 8256 19 Lion Infection. 2483 44 23403 92 8256 19 Lion Infection. 25483 44 23403 92 8257 451 27 4 Mensteal OC. 10144 75 10044 31 8258 57 Mensteal OC. 10144 75 10044 31 8258 57 Mensteal OC. 10144 75 10044 31 8258 57 Mensteal OC. 10144 75 10044 31 8258 57 Mensteal OC. 10144 75 10044 31 8258 57 Mensteal OC. 10144 75 10044 31 8258 58 Mensteal OC. 10144 75 10044 31 8258 58 Mensteal OC. 10144 75 10044 31 8258 57 Mensteal OC. 10144 75 10044 31 8258 58 Mensteal OC. 10144 75 10044 31 8258 58 Mensteal OC. 10144 75 10044 31 8258 58 Mensteal Oct. 10144 75 10044 31 8258 58 Mensteal Oct. 10144 75 10044 31 82 | Priof Associations.   29289 38   29289 38   Proficients.   1012 40   987 71     Ounstz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beneficition                                                                                                                                                                                                                                           | PUBLICITÉ  FINANCIÈRE  Renseignements:  46-62-72-67  hé libre de l'or  Hors  Hors  Calciphos.  Copuez.  Copuez.  Drouct Assurance.  Bactor-Barque.  Samp Accum.   Eeerga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2418 45         Hatip-Revenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tacheotic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MARCHE OFFICIEL   COURS   COURS   COURS DES BILLETS   MONNA                                                                                                                                                                                            | See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1335 82   160   150   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160 | 1303 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UAP Novem Terrora 138 33 133 91 UAP Premiume Cat. 100999 47 10312 74 Uni-Association 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 122 57 1 |
| Jepon (100 yeas)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

26 Le Monde • Jeudi 14 mai 1992 •

## CULTURE

## Mort de Jacqueline Maillan

Une star du théâtre

contraste de sa brusquerie et de sa

gainté, de sa chalcur et de sa

rigunur, l'alliage d'un naturel et

d'une élégance d'exécution axcep-tionnelle, l'absence de toute vulga-

rité emportaient les convictions les

plus rétives. D'autant plus que les

textes sur lesquels elle s'appuyait

étaient ténus, convenus, diaphanes. Son art devenait alors gratuit, ima-

gination pure, acrobatie de tout

l'être. Trapéziste sans filet, elle

anchaînait les pirouettes evec tant

de notteté qu'elle provoquait un plaisir sans équivoque.

Elle avait construit cette impec-

cable mécanique à travers l'école du cabaret, qu'elle eveit connu, dans son âge d'or, au lendemain de

guerre. Née en 1923 à Paray-le-

Monial, elle était « montée » à

Paris en 1944 pour fréquenter le cours Simon Dès 1952, on la voit à l'Amiral, aux côtés de Roger

Pierre, Jean-Marc Thibsud, Jean

Richard et Dsrry Cowl, où elle

participe à des revues délirantes.

Puis elle est propulsée sur une

scène qu'elle ne quittera plus : celle du boulevard. On la voit dans les

Belles Bacchontes (1953) svac

Robert Dhéry et Louis de Funès. dans Ornifle, d'Anouilh (1955),

avec Pierre Brasseur, dans Gog et Magog (1959) avec François Périer. Ls querantaine sonnée, alle

cécroche son preminr «grand rôla»

dans Croque Monsieur (1964), de Marcel Mithois, qu'elle jouera plus

Ensuite, de Folle Amanda (1971)

à la Cuisse du steward (1990), elle

enchaîna les succès. Elle venait

d'interpréter Pièce montée, une

pièce de Pierre Palmade, et devait

créer l'année prochaine une comé-

die écrite pour elle par Josiane

Balasko. Au cinéma, on la vit dans une trentaine de films qui ne lais-

seront pas des souvenirs immor-

tels. Seul Jean-Pierre Mocky (Y

o-t-il un Français dans la salle?, les

Saisons du plaisir. Une nuit à l'As-semblée nationale, Ville à vendre)

su - inégalement - tirer parti de

de mille fois,

son talent

Jacqueline Meillen est morte mardi 12 mal à Paris des suites d'une crise cardiaque. Elle était agée de soixante-neuf ans.

Il y a peu de gens dont le seul nom fait déplacer les foules. Celui de Jacqueline Maillan était de ceux-la. Son public, celui do la France populaire, venait par cars entiers pour assister à une repréentation où elle tenait la vedette. Peu importe le titre, le thème et l'auteur de le pièce. Quand, en 1988, elle fit une infidélité à ses auteurs de prédilection - Françoise Dorin ou Barillet et Grédy - pour Bernerd-Marie Koltès, dont elle créa Retour au désert, evec Michel Piccoli, dans une mise en scène de Patrice Chéreau, des nouveaux spectateurs eccoururent en masse eu Théâtre du Rond-Point et furent sans doute décontenancés par ce qui se jouait devant eux. Ou'importe.

Meis cette idole du boulevard était aussi une star incontestée du théâtre, reconnue par l'ensemble de la profession. Ce qui impressionnaît les plus exigeants était ce dynamisme, ce ressort, cette masse critique : elle débarquait sur scène comme une boule d'énergie concentrée, presque dangereuse. Et avec ça, elle faisait rire.

Elle n'svait pas, comme Michel Serreau, la folie des mots, le génie de l'improvisation, meis le

#### Histoire de la presse des jeunes

et des journaux pour enfants

Édition Éole

-Distributeur Distique -

Par Alain FOURMENT

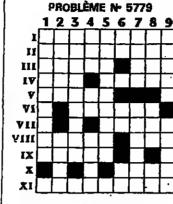

HORIZONTALEMENT

I. Fecon d'eccommoder un III. Prendra certainee précautions. A éteindre. - IV. Perd une partie de ees réservee. En Syrie. -Enguirisndei peut-être. VI. Ouvrage obscur. - VII. Perd facilement la têté. - VIII. Moyen de culture. Abréviation. - IX. Anciens titres. - X. On trouve des tas de choses dens son lit. - XI. Pur

#### VERTICALEMENT

 Tendent à craquer quand lis sont trop gonflés. - 2. Médecin de Molière. Possessif. - 3. Comme le pouvoir d'un ressort. - 4. Oblitère un timbre, Symbole. Justifie, chez bien des gens, le désir d'avoir un garçon. – 5. Confinent parfois à l'étouffement. – 6. Morceau de iège. Annonce une restriction. Interjection. - 7. Invocualt Euterpe. Un monument qui défie le temps, -8. Serrés. Gardé à contrecœur. Préposition, - 9. Traversent par fois les beaux quartiers, Mordant.

Solution du problème nº 5778 Horizontalement

I. Monnayeur, - II. Amoureuse, -III. N.E. Etudes, - IV. Ogres. Ere, -V. Eeu, As. - VI. Iton. Ce. -VII. Vinelgre. - VIII. Esseulé, IX. Ers. Esses. - X. S.A. Set. -

Verticalement

1. Manœuvre. - 2. Oméga, Rio. - 3. NO. Ruines. - 4. Nuée. Tas. St. - 5. Arts. Olseeu. - 6. Yeu. 8. User. Celées. - 9. Réséda, Est. GUY BROUTY

#### <u>Naissances</u>

BOURGOIN-ALASSEUR, Philippe ALASSEUR et leur fille Marie,

le 5 mai 1992, à Maisons-Laffitte

- M™ Solange Cédile,
- M= Jean-Michel Cédile
- Guy-Henri et Elisabeth Cédile.
- et leurs enfants, M. et M. Maurice Allègre

#### M. Jean-Michel CEDILE.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 13 mai, à 14 b 30, en l'église de Jouct-sur-l'Aubois, suivie de l'inhumation dans le caveau de famille. Condoléances sur registre,

22, rue de Tocqueville, 75017 Paris,

Hubert de LEUSSE, a.j.

directeur, fondateur des revues Ltudes médicales

l'église Saint-Ignace, 33, rue de Sèvres, à Paris-6, le vendred! 15 mai, à 10 h 30.

O Une messe de requiem pour Olivier Messiaen. - Présidée par le cardinal Lustiger, srcbevêque de Paris, une messe de requiem pour Olivier Messisen sera célébrée, jeudi 14 mei à 18 heures, en l'église de la Trinité, place d'Esticame-d'Orves, Paris-9, métro Trinité. Pour tous renseignements : tél. : 48-74-12-77.

#### **SPORTS**

VOILE : coupe de l'America

America e repris l'avantage dans la coupe de l'America en gagnant la troisième régate avec l'una 58 s d'avance sur ll-Moro-di-Venezia, mardi 12 mai à San-Diego (Californie). Plus agressifs pendant la procé-dure de départ, les Italiens ont franchi la ligne en tête mais ont opté pour le mauvais côté du plan d'eau. Dès le premier croisement, America possédait une bonne avance et a puvirer la première bouée avec une marge de 47 s. Dans des conditions météorologiques souvent rencontrées sur ce plan d'eau (vent de 10 à 12 nœuds et mer assez plate), le voilier américain a confirmé sa légère supériorité de vitesse à toutes les allures.

Jamais les Italiens n'ont semblé le deuxième bord de largue, Buddy Melges a pu céder la barre au skipper et propriétaire du bateau, le milliardaire Bill Koch, qui a encore accru l'avance d'America jusqu'à l'errivée. Pour conserver la coupe, les Américains qui mênent par deux

50, avenue Hortonse-Fou 78500 Sartronville.

#### Décès

- Jouet-sur-l'Aubois (Cher).
- m Renée-Lise Delaire;
- M. et M= Pierre Cédile
- et leurs enfants, Ses frère, beau-frère, belles-sœurs,
- Les familles Pickel, Véran, Raybaud, Pinelli, Stint, Mirault, Lohse, Joly, Marchal, Essner, Et tous ses amis,
- ont la douleur de faire part du décès

survenu le 11 mai 1992, à Jouet-sur-l'Aubois, à l'âge de cinquante-deux ans.

Cet avis tient lieu de faire-part,

104, cours de Vincennes, 20, place Daumy, 18320 Jouet-sur-l'Aubois

- On nous prie d'annoncer le rappel à Dicu, le 10 mai 1992, dn · -

La cérémonie religieuse anna lieu en

#### Avantage à «America»

en mesure de regagner du terrain par rapport à leurs adversaires. Dès victoires à une, doivent gagner encore deux régates.

#### M= Henriette Gröll, M. et M= Guillaume Dalloz, Alexandra et Samantha, ont la douleur de faire part du décès d

M. Pierre DALLOZ, officier de la Légion d'hon

leur époux, père, bean-père et grand-

survenu le 2 mai 1992, à l'âge de

Un service religieux s eu lieu en l'église des Côtes de Sassenage (Isère).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le souvenir du disparu reste atte Le souvenir du dispara reste attaché à l'essor de l'alpinisme français su lendemaia de la première guerre mondiale; à la résistance du Vercors; à la reconstruction de la France, à l'architecture, à l'urbanisme, notamment à celui d'Alger où il fonda, en 1954, le premier atelier français d'urbanisme et dont il fut, jusqu'en 1962, citoyen d'honneur.

La Grand Vigne, 38360 Les Côtes de Sass 156, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris.

M= Suzanne Rey, et leur fils Jean-Chris

leur fils Jean-Christophe, Le docteur Francis Montane, M= neo Claudette Rey, Eric, Cécile, Valéric, Anne

Le docteur Christian Rey, Meet leurs enfants Jean-Roch et Célino, Les familles Ponsolle, Bages, Barrau, Montane, Guiter, Sentenac, Lapierre, Parentes et alliées, Et tous ses proches, ont la douleur de faire part du décès e

leur époux, père et grand-père, Me Maries REY.

chevalier de l'ordre des Arts et Lettres servenu le 10 mai 1992 en son domieile, à Perpignan, 16, ruc. Paul-Doumer, dens sa qualre-vingt-trol-

Jusqu'à la fin, il e pensé à ses amis. Aucun n'a été oublié.

Selon son vœu, les obséques ont e lieu dans l'intimité familiale.

bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde », sont priés de bien vouluis nous com-

petits-enfants. Et toute sa famille. Jeanne WINOCK,

survenu le 5 mai 1992.

La cérémonie religieuse n eu lieu dans l'intimité femiliale en l'église Saint-Denys d'Arcueil.

**Anniversaires** 

Le 6 mai 1988,

M. Jenne GRANIER CHAPRON,

Notre pensée émue es fervente est toujours auprès d'elle.

Pour le premier anniversaire du

#### NOW MARCELLIN.

une messe sera célébrée à son intention le murdi 19 mai 1992, à 10 h 30, en l'église de la Trinité, place d'Estienne d'Orves, Paris-9

Communications diverses Le jeudi 15 mai 1992, à 20 h 30,

au CBL, 10, rue Saint-Claude, Paris-3. Jean Daniel presentera son livre la

#### Soutenances de thèses

- Yacine Tassadit, nee Titouh, soutiendra sa thèse de doctorat d'Étal : tiendra sa these ne doctorat d'Etol :
« Production enliturelle et agents de
production en Kabylie (anthropológie
de la culture dans les groupes kabyles
du seizième au vingtième siècle) », le
fundi 18 mai 1992, à l'eniversité
Paris-II (Sorboune noivelle), salle
Paris-II (Sorboune de la Sorbone Bourjac, 17; rue de la Sorbonne, Paris 5

#### **CARNET DU MONDE**

Renseignements: 40-65-29-94 Tarif : la ligne H.T.

Toutes rubriques .... Abounés et actionnaires ... 85 F

AUTOMOBILE

## Des Renault 19, nouvelle donne

sation de son cheut de gamme » Safrane, toujours pré-vue pour la deuxième quinzaine de mai, Renault livre désormais ses 19 dans un style nouveau nettement inepiré des lignee originales de... la Safrane Ainsi l'ensemble de la production prend-elle un nouvel elr de

Sur cas 19 de deuxiàme génération le capot est plua court evec une calendre à entrée d'eir et des projecteurs, à droite et à geuche, regrou-pés, en amande, dans un seul bloc optique. Les boucliers qui ont été redessinés donnent à la allhouette un eepect compact et plus sportif. A l'intérieur, le tableau de bord e été revu et l'instrumentation apparaît de four de couleur blanche, de nuit, en ocre.

Meis cela n'est que l'espect vieible des transformations opérées sur catte gamme lancée en 1998 qui s connu, notamment à l'exportation, un succés mérité. À la fin de 1991, 1 970 000 exemplaires de cette voiture dite emoyenne-inférieure » étaient sortis des unines de l'ex-Régle (Douai, Maubeuge et Pelencia en Espagne). D'autres innovations, moins apparentes, sout à citer, notamment le renforcement de la rigidité de l'habitacis et le montage de barres de protec-

En ettendent la commerciali- tion latérale dans les portières. L'eir-beg, ce ballon qui gonfle en cas de choc, pour protéger le conducteur, est à venir.

Sous le capot, du nouveau sous le capot, du nouveau aussi avec un 1 800 cm³ tré du 1 721 cm³. Le groupe est livrable avec l'injection monopoint (7 CV, 95 eh à 5 750 tours et un couple maximum de 14,8 mkg) on en multipoint (9 CV, 137 eh à 5 500 tours avec un couple de 16,7 mkg). Dans les deux cas un catalyaeur est monté en un catalyaeur est monté en série. Cette nouvelle motorisation, qui se distingue par une discrétion sonore de bon sloi, porte à treize le nombre des moteure disponibles dans la gemme, dont deux diesel, de 1,9 litre, suralimenté ou paa. Notons enfin qu'une version luxueuse sous le label Baccara

lage de cuir et placage de bois. A la route, les structures de spension n'ayant pas subi de transformation, chacune des versione de ces 19 « nouvelle donnes es révèle équilibrée, bien sccrochée su bitume et d'une grande maniabilité. Des cerectéristiquee que nous avions soulignéen voici quatre ans lors du lancement de la gamme et qui restent, ici, tou-jours présentes.

est mise en vente svec habil-

C. L Prix: de 65 000 F à 125 000 F selon la version.

« L'Opéra, centre de la vie mon-daine de la fin du dix-neuvième siè-cles, 11 heures et 15 heures, devant l'entrén, à droite (Connalesance d'ici et d'ailleurs).

«L'hôtel Mezzara de Gülmard, exceptionnellsment ouvarts, 14 heures, 60, rue Fontaine

cLes selons de l'Hôtel de Ville » (carte d'identité), 14 h 30, métro Hôtel-de-Ville, sorde Lobeu (D. Fleu-

e.l.s couvent des Carmes : église; crypte et jardin », 14 h 30, 70, rue de Vaugrard (S. Rojon-Kern). e Hôtols et áglise de l'île Saint-Louis», 14 in 30, sertie metre Saint-Paul (Résurrection du Passé).

15 heures, sortin métro Jean-Jeurès (Paris et son histoire).

∢Promenade du Palais-Royal à la lique Notre-Dame des Victoires», 15 heures, métro Pyramides (Lutièce

### CONFÉRENCES

9, rue Maspéro, 18 heures : «Le vase d'Aliénor d'Aquitaine, Guillaume le troubedour et le roi de Saragosse le 17 juin 1120 : Rapports entre l'Espagne musulmene et-l'Aquitaine au douzième siècle », par G. Beech (Insti-

# **UNE NOUVELLE PUBLICATION**

# Monde de l'éducation

- Chaque semaine, pendant l'année scolaire, l'essentiel sur : • les projets at les décisions de l'éducation nationale ; les réglementations
- nouvelles : · les politiques éducatives et les réali-
- setions des collectivités locales :
- les initietives de l'enseignement privé, des orgenisations professionnelles et des entreprises ;

Réservée exclusivement aux abonnés du Monde de l'éducation, cette lettre est un instrument indispensable aux professionnels de l'éducation pour suivre au plus près l'actualité du monde scolaire et universitaire.

AN: 450 F

OUI, je désire m'abonner :
• au Monde de l'éducation et à la Lettre du (36 numéros par an).

Pour 450 F ..... NOM: PRÉNOM: CODE POSTAL LILLL MODE DE RÈGLEMENT :

OFFRE D'ABONNEMENT 211 MEN 24 Le Monde de l'éducation La lettre du Monde de l'éducation

les nouvelles des universités ;

administretive;

les nominations des responsables ;

· les publications spécialisées, les

• les rendaz-vous importants : collo-

ques, congrès, conférences, sémi-

textes officiels et la documentation

1111111111111111111 Expire à fin Expire à fin LLL i.L.L. Date et signéture obligatoires

Le Monde de l'education

PARIS EN VISITES

«Le parc Montsouris, ses sculp-tures et cités d'artistes », 10 h 30, mètro Cité-Universitaire (Paris capitale

e Jardins et hôtels nutour de NomeDame-de-Lorette (Puris pittoresque et insolite).

e Le parc de Le Villette, de la Cité
de le musique à la Cité das la folie de l'orfèvreris gouthière »,

JEUD! 14 MAI

sciences », 14-h 30, fonteine dux . Lions, métro Porte-de-Pantin (Serve-garde du Paris historique).

Û

SITUATION LE 13 MAI 1992 A 0 HEURE TUC

PRÉVISIONS POUR LE 14 MAI 1992



Jeudi 14 mai : temps et tempéra-tures estivales. – La temps estival va se maintenir pendant plusieurs jours. Les brumes matinales seront vite oubliées et la soleil règnera du metin jusqu'au soir sur la quest-totalité de l'Havagne.

Toutefois, dès le matin, des nueges se développeront sur le Finistère. Dans l'après-midl, ils gagneront les autres départements bretons, la Cotontin ainsi que la Loire-Aulantique. Localement ces nuages deviendront menaçante et donneront des ondées.

ques, le temps deviendra lourd, des nuages se développeront également, mais les ondées ne devraient se produire que dans la nuit. Un orage pour-rait éclater en sourée sur les Pyrénées

.

Les régions côtières du golfe du Lion auront eussi droit à quelques nuages d'origine maritime. Le vent d'eutan souffiera jusqu'à 70 km/h en refales. Les tempéretures minimales oscille-

Les tempéretures minimales oscille-ront autour d'une moyenne de 13 degrés. Les plus basses descen-dront jusqu'à 10 degrés dans l'Est, les plus hautes attelignant 16 degrés sur le pourtour méditerranéen, le Centre-Ouest, le Sud-Ouest.

Les maxima atteindront des valeure nettement supérieures aux normales salsonnières. Les 30 degrés seront souvent etteinte. Sur les côtes méditerranéennes, un régime de brise limitera la hausse des températures. Un peu plus de fraîcheur également sur les côtee de la Manche et en Bretegne evec des témpéretures généralen comprises entre 22 et 26 degrés.



| Valeurs extrême                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | maxīma - minima<br>es relevées entre<br>et le 13-5-1992 à 6 heures TUC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | le 13-5-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRANCE  AJACCIO 22 10 D BIARRITZ 27 15 D BORDBAUX 25 14 D BOURGES 22 8 D BREST 15 7 D CAEN 18 6 D CHERBOURG 17 5 D CLEEMORT-FEE 23 9 B BUJON 30 6 D GRENOBLE 24 8 D LILLE 17 7 D LIMOGES 22 13 D LYON 21 8 D MARSEILE 25 14 D NANCY 20 4 D NANCY 20 14 D NANCY 20 17 D PARS MONTS 19 11 D PARS MONTS 19 11 D PARS MONTS 19 11 D PARS MONTS 26 10 D NICE 23 17 D PARS MONTS 19 11 D PERFIGNAN 25 11 D REMNES 20 7 D ST-ETIENNE 21 8 D STRASBOURG 22 7 D | TOULOUSE 25 11 N TOURS 21 7 D PORTIZAPTEE 31 23 P  ÉTRANGER  ALGER 23 12 D AMSTERDAM 15 D C ATTENIS 25 15 N BANGKOK 36 28 C BARCELONE 21 11 D BEELERADE 21 18 D BEELERADE 21 8 D BEELERADE 11 0 F COPENHAGUE 11 10 P DAXAR 25 20 D DARBA 25 20 D DARBA 25 16 D GENEVE 29 7 D HONGKONG 27 22 D BYTANBUL 26 15 D HONGKONG 27 22 D STANBUL 26 15 D LE CAIRP 30 17 D LESONNE 30 17 D LONDRES 17 D LONDRES 17 D LONDRES 17 D LONDRES 23 16 D | LUXEMBOURG 17 8 D MADRID 31 12 D MARRAKECE 34 22 C MEXICO 25 8 X MONTRÉAL 27 11 D MOSCOU 15 5 C NAIROBI 21 14 X NEW-DELHI 43 25 D NEW-TORK 21 11 N OSCOU 5 5 C NEW-TORK 21 11 N OSCOU 6 C PALMA-DE-MAJ 24 5 D PÉREN 18 10 D ETO-BE-JANEBO 7 7 P STONEY 29 14 C TUNIS 27 11 D VARSOVIE 15 10 N VENER 22 13 D VENER 22 13 D VENER 22 13 D VENER 22 13 D VENER 22 13 D VENER 22 13 D |
| A B C ciel convert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D N O arage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P T compete seige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

TUC = temps universal coordonné, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver.

(Document établi arec le support technique spécial de la Météorologie notionale.)

# Amour, toujours

N a beau tendre l'oreille dans un effort surhumain d'objectivité, on ne parvient pas à entendre le début d'un seul persistent, au nom de Dieu, à souhalter compliquer aux adolescents l'accès au préservatif, ou interdire l'avortement à une femme violée. Tous ne sont pas des furieux ou des possédés. On se souvient, par exemple, de «L'Heure de vérité» d'André Froesard, au coure de laquelle ces questions lui furent posées avec insistence par Christine Bravo. Brûlent de comprendre, on se sentait disposé à des trésors de tolérance. Il esquiva, ce qui n'est pourtant guèra dans sa

TF 1

20.50 Variétés ; Sacrée soirée.

- 10 % sur tout

de 19 h à 22 h demain jeudi 14 mai.

SAMARITAINE

23.45 Magazine : Musiques au cœur.

fit Dechavanne de l'échantillon folklorique qu'il avait invité, dans « Ciel mon mardi», à représenter la mejorité morale : une ole blanche de vingt ans. pour qui les homo-sexuels sidéens «l'ont bien cherché»; une passionnée, selon qui Satan est né en mai 68; un psychologue beige voyant dans la pratique, trop répandue selon lui, de la feliation, le meilleur exemple que «l'homme est revenu au stade de l'animal» (il fut renvoyé sur ce point précis aux meilleurs manuels

Mais Dechavanne, pour une fois,

crait, en interdisant les préservatifs, tul faire délibérément offrande de vies balbutiennes? Il faudrait leisser venir au monde l'anfant d'un viol? Mais au nom de quoi? D'une cortaine conception de l'amours, selon lequelle il vaut mieux se limi-ter à un seul pertenaire? Soit. Peut-être. Le débat est ouvert. Discutons si l'on veut. Mais la mort, elle, n'attend pas. ..

Poussés dans leurs retranche ments, certains prêtres finissent, hors amerine, per convenir que ces interdits ont vocation à rester pla-toniques. Le rôle de l'Eglise, se

manière. On n'e pourtant envie ni de les réduire à même. Quol ? Alors que le sida borne, mais une toute petite borne, de faciles punching-balls, comme le frappe aux vitres des lycées, il fau qu'il est loisible à quionque d'enjember. Il ne faudrait donc surtout pas les prendre au pied de la lettre, et passer son-chemin.

> Après tout pourquoi pes? Cul, sur ce sujet, écoute encore les objurgatione mécaniques de l'Eglise, à part les croisés patentés de chez Dechavanne et leur peren-tèle? A la vérité, on soupconne même chaque nouvelle génération. y compris chez les croyants, de redécouvrir avec étonnement que le poids face aux grands sentiments. Sans avoir forcement envis d'en faire part à la télé...

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément dats dimanche-kındi. Signification des symbolés > signalé dans « le Monde radio-télévision » ; 🗆 Film à éviter ; 🗷 On peut voir ; 🗷 Ne pas manquer ; 🚾 Chef-d'œuvre ou classique.

## Mercredi 13 mai

| 1 | 0.40 1 2 2 Thiseem                               |
|---|--------------------------------------------------|
| ı | 0.40 1. 2. 3. Theatre.                           |
| 1 | 0.40 1. 2. 3. Théâtre.<br>0.45 Journal et Météc. |

|       | FR 3                                                    |               | ٠.           |                |               |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 20.40 | Magazine : La<br>Présenté par Jean<br>nir en Europe : d | Marchen-Marie | e du<br>Cave | sièci<br>da. N | le.<br>otre s |
| 22 20 | Journal et Mát                                          |               |              |                |               |
|       |                                                         |               |              |                |               |
|       | Mercredi en Fr                                          |               |              |                |               |

|                                               | ervices at points rouges.                                                                                                                                                     | 0.30 Musique : Mélomanuit.                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Emission présentée par Jean-Pierre Fou-<br>cault, Avec Michel Sardou, Texas, Cathe-                                                                                           | CANAL PLUS                                                                                                                                               |
| champs.  22.50 Magazine : En quête de vérité. |                                                                                                                                                                               | 20.30 Le Journal du cinema,<br>Spécial Cannes,                                                                                                           |
| 0.00                                          | Magazine : En quete de verte.<br>Les abus sexuels contre les enfants.<br>Journal et Météo.<br>Toléfilm : Irena.<br>D'Abder isker, avec Etienne de Balasy, isa-                | 21.00 Cinéme : Air America, m Film américain de Roger Spottiswoode (1990), Avec Mel Gibson, Robert Doney Jr., Narcy Travis.  22.45 Flash d'informations. |
| 1.00                                          | belle Spade.<br>TF1 nuit. 7 ans à la Une.                                                                                                                                     | 22.50 Sport : Footbell, Ajex d'Amsterdam-Torino : finsie retour de la Coupe de l'UEFA, en différé.                                                       |
|                                               | A 2                                                                                                                                                                           | 1.05 Cinéma : L'Enfant du pays. m<br>Film américain de Jerroid Freeman (1986).                                                                           |
| 20.25                                         | Sport : Football.<br>Match de barrege D1-D2 : Strasbourg-<br>Rennes.                                                                                                          | Avec Victor Love, Carroll Baker, Elizabeth<br>McGovern                                                                                                   |
| 21.50                                         | Mi-temps, Journal des courses<br>et Météo.                                                                                                                                    | M 6                                                                                                                                                      |
| 22.25                                         | Magazine : Direct.<br>Les maladies du football, invités : Bernard<br>Tapia, ministre de la ville ; Bernard Bene-                                                              | 20.40 Téléfilm : Passeport pour la peur.<br>De Lou Antonio, avec Lee Remick, Norma<br>Aleandro.                                                          |
|                                               | detti, président du comité d'entraide sux<br>victimes de Bastie; Jean Bousquet, député<br>et maire de Nimes; Guy Roux, entrefineur<br>d'Auxerre; Hervé Gattagno, journeliste; | 22.25 Téléfilm : L'Enlèvement<br>de Kari Stevenson.<br>De Stephen R. Gyllehael, evec Tracy Pollan,<br>Joe Don Baker.                                     |
|                                               | notre collaborateur Philippe Broussard.                                                                                                                                       | 0.05 Magazine : Vénus.                                                                                                                                   |
| 23.45                                         | Magazine : Musiques an coeur : .                                                                                                                                              | 0.35 Six minutes d'informations                                                                                                                          |

|       | De Lou Antonio, avec Lee Remick, Norma<br>Aleandro. |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 22.25 | Téléfilm : L'Enlèvement                             |
|       | de Kari Stevenson.                                  |
|       | De Stephen R. Gyliehaal, avec Tracy Pollan,         |
|       | Joe Don Baker                                       |
| 0.05  | Magazine : Vénus.                                   |
| 0.35  | Six minutes d'informations.                         |

## 0.40 Magazine : Dazibeo.

| 2.00 neunitations.                                                 | . '   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| LA SEPT                                                            |       |
| 20.05 Documentaire :                                               |       |
| Mémoires en ricochete                                              | • :   |
| 21.10 Informations : Dépêches.<br>21.15 Magazine : Carnets d'Europ | <br>0 |

21.20 Documentaire: Site 2.
22.50 Informations: Dépêches.
22.55 Cinéma: Twist and Shout. Est.
Film denois de Bille August (1984). Avec.
Adam Tonsberg, Lars Simonsen.
0.40 Informations: Dépêches.

| - | FRANCE-CULTURE                                    |
|---|---------------------------------------------------|
|   | 20.30 Tire ta langue. Quid des Vikings?           |
|   | 21.30 Correspondances                             |
| 3 | 22.00 Communauté des radios publiques d           |
| • | langue française.<br>22.40 Les Nuits magnétiques. |
|   | 0.05 Du lour au lendemain                         |

#### 0.50 Musique : Coda. FRANCE-MUSIQUE

| 20.30 | Concert (donné le 13 mai à Rotterdam)                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Symphonie nº 4, de Kokkonen; Concerte pour violon et orchestre en re mineu             |
|       | op. 47, de Sibelius, per l'Orchestre philhar<br>monique de Rotterdam, dir. Pasvo Ber   |
| 22.00 | giund Joshua Bell, violon.<br>Concert (donné le 26 janvier à Radio                     |
| ٠     | Wellin: One by One, de Kulenty: Un ciel fai                                            |
| 222 , | d'herbes, de Ledoux, Shadovrland, de Soren<br>sen, per l'Ensemble Musique oblique, dir |
|       | Nicolas Brochet, Pascal Zavaro, percussion.<br>Ainsi la nuit                           |
| 0.30  | Dépêche notes.                                                                         |
| 0.35  | L'Heure bleue.                                                                         |

## Jeudi 14 mai

| ĺ | TF 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.30 Questions au gouvernement en direct du Sénat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 13.35 Feuilleton: Les Feux de l'arnour. 14.30 Feuilleton: Côte Ouest. 15.30 Série: Hawaii, police d'Etat. 16.25 Club Dorothée. 17.25 Série: Parker Lewis ne perd jamais. 17.55 Série: Hélène et les garçone. 18.20 Jeu: Une famille en or. 18.50 Feuilleton: Santa Barbara. 19.20 Jeu: La Roue de la fortune. 19.50 Tirage du Tac-O-Tac. 20.00 Journal, Tiercé, Météo, Loto sportif et Tapis vert. 20.50 Série: La Triplé gagnant. La Mort du peix chât, de Boramy Tioulong, avec Raymond Pellegrin, Jean-Michel Mar- | 17.00 Magazine: Zenper n'est pas jouer. 18.00 Magazine: Une pâche d'enfer. 18.30 Jeu: Questions pour un champion. 19.00 Le 19-20 de l'information. 20.00 Un livre, un jour. 20.10 Divertissement: La Classe. 20.30 INC. 20.45 Cinéma: La Guépard. EEE Film italien de Luchino Visconti (1962). 23.40 Journal et Météo. 0.05 Court métrage: Regards sur courts. Quand je serai jeune, de Yann Dedet, avec Yann Dedet, Maryline Carto, Brigitte Roosn. 0.25 Musique: Mélomanuit. CANAL PLUS |
| ı | tial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CARAL PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### **CANAL PLUS**

| tial.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CARAL PLUS                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.25 Magazine : Ex libris. Souvenirs, souvenirs. Invités : Anny Dupen (le Voile noir) : Maud Linder (Max Linder ét mon père) : David McNeil (Lettres à Madern selle Blumenfeld) ; Daviel Toscan du Planti (Bouleversifient) ; Coup de ceaur pour Robe Doisneau (Rue Jacques-Prévert). | sit 15.35 Magazine : Rapido.<br>15.00 Cinéma : L'Année de l'éveil. ■ ■<br>Film franco-beige de Gérard Corbiau (1990                                                                                 |
| 23.35 Journal et Météo. 23.40 La Débat. 1.05 Feuilleton : On ne vit qu'une fois. 1.50 Série : Intrigues. 2.15 TF1 nuit. 7 erts à la Une.                                                                                                                                               | 18.05 Canaille peluche.  En clair jusqu'à 20.35  18.30 Ca cartoon. 18.50 Le Top. 19.15 Magazine: Nulle part ailleurs. 20.35 Cinéma: La Vent de la Toussaint.  Film français de Gilles Béhet (1989). |

|    | Film français de Gilles Béhat (1989).     |
|----|-------------------------------------------|
|    | 22.25 Flash d'informations.               |
| 1  | 22.27 Le Journal du cinéma.               |
|    | ZZZZ CE JOURNAL OU CHROINA.               |
|    | Spécial Cannes.                           |
| -1 | 22.35 Cinéma : Highlander, le retour. u   |
| 4  | Film américain de Russell Mulcahy (1990). |
| 4  | 0.00 to learned do hand                   |
|    | 0.00 Le Journal du hard,                  |
|    | 0.05 Cinéma : La Frangine.                |
|    |                                           |

| A 2                                          | Film français de Gilles Béhat (1989).  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| AS AS Transfer district district             | 22.25 Flash d'informations.            |
| 15.15 Tiercé, en direct d'Auteuil.           | 22.27 Le Journal du cinéma.            |
| 15.25 Variétés : La Chance aux chansons.     | Spécial Cannes.                        |
| 16.10 Jeu : Des chiffres et des lettres.     | 22:35 Cinéma : Highlander, le retour.  |
| 16.35 Magazine : Détendez-vous.              | Film américain de Russell Mulcahy (19  |
| 16.45 Magazine : Giga.                       | 0.00 Le Journal du hard,               |
| 18.25 Série : Magnum.                        | 0.05 Cinéma : La Frangine.             |
|                                              | Film américain classé X. d'Henri Pache |
| 18.15 Divertissement : Caméras indiscrètes.  | 1.20 Cínéma : Farendi, s               |
| 19.59 Journal, Journal des courses et Météo. | Film français de Sabine Pranczina (199 |
| 20.45 INC.                                   | M6                                     |
| 20.55 Magazine : Envoyé spécial.             | 1710                                   |
| Michel Rocard, de Rachid Arhab et Pascal     | 42 FO 05-1-111                         |
| Stelletta; L'École de Shashemane, d'Eric     | 13.50 Série : L'Homme de fer.          |
| Perrin et Kristian Autam.                    | 14.40 Série : Destination danger.      |
| 22.20 Théâtre : Croque-monsieur.             | 16.45 Jeu : Zygomusic.                 |
| Plèce de Marcel Mithois, mise en scène de    | 17.15 Magazine : Zygomachine.          |
| Yannick Andrei, avec Jecqueline Meillen,     | 17.35 Série : Drôles de dames.         |
| Henri Virlojeux.                             | 18.30 Série : Vic Daniels.             |
| 0.05 Magazine : Merci et encore Bravo.       |                                        |
|                                              | 19.00 Serie : La Petite Maison         |
| 1.05 1. 2, 3, Théâtre.                       | dans la prairie.                       |
| 1.20 Journal et Météo.                       | 19.54 Six minutes d'informations.      |
|                                              | Météo, M 6 Finances.                   |
| FR 3                                         | 20.00 Série : Madame est servie.       |
|                                              | 20.30 Météo.                           |
| 13.40 Série : La Grande Aventure             |                                        |
| de James Onedin.                             | 20.40 Cinéma : Gator. D                |
| aa agiiiga Viiculli.                         | Film américain de Burt Reynolds (1976  |

### 22.35 Documentaire : Le Glaive et la Salance. Les flagrants délits.

| 23.30 | Série  | 8riga  | de de  | nuit         |       |
|-------|--------|--------|--------|--------------|-------|
| 0.25  | Six mi | nutes  | d'infe | <b>STITE</b> | tions |
| 0.30  |        |        |        |              |       |
|       | Magaz  |        |        | Clip,        | 1.    |
| 2.00  | Rediff | usions |        |              | ٠     |
| `     |        |        |        |              |       |
|       | 2 4 1  | FUT    |        |              | 1     |

| 16.25 | Magazine : Cinéros de poche.<br>16.25 Interview de Bille Auguste ; 16.1<br>L'Eclaireur ; le journel des actualités cinéro |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 25 | tographiques françaises et étrangères.<br>Téléfilm : Une fille d'Eve.                                                     |
|       | D'Alexandre Astruc.                                                                                                       |
| 18.50 | Informations : Dépêches.                                                                                                  |
|       | Documentaire : Grand reporter.  1. La force du témoignage.                                                                |
| 19,55 | Informations : Dépêches.                                                                                                  |
| 20.00 | Chronique : Le Dessous des cartes.                                                                                        |
|       | Documentaire : Histoire parallèle.                                                                                        |
| 20.50 | Informations : Dépêches.                                                                                                  |
| 20.55 | Magazine : Carnets d'Europe.                                                                                              |
| 21.00 | Magazine : Mégamix.                                                                                                       |
| 21:50 | Informations : Dépêches.                                                                                                  |
| 21.55 | Magazine : Objectif amateur.                                                                                              |
|       | Les actuelités locales : La comique.                                                                                      |
|       | informations : Dépêches.                                                                                                  |
|       | Documentaire : Jazz à Paris,                                                                                              |
| 23.50 | Informations : Dénâches                                                                                                   |

#### FRANCE-CULTURE

|   | 20.00 Musique : Le Rythme et la Raison.<br>Luis De Pablo, le liberté sourit.<br>20.30 Le Théâtre des poètes. Andres Za<br>zotto : les regards, les faits et le senhal. |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 21.30 Profils perdus. Maurice Edgar Coindreau, traducteur.                                                                                                             |
| 4 | 22.40 Les Nuits magnétiques.<br>0.05 Du jour au lendernain.                                                                                                            |
|   | 0.50 Musique : Coda.                                                                                                                                                   |

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct du Théâtre des Charma-Eysées) : Symphonie nº 2, de Paert Concerto pour pieno et orchestre nº T en si bémoi númeur op. 23 de Tchet-kovski; Le Martyre de seint Sébastien, quante freguente symphoniques, de Debusey ; Deplanis et Chéoé, sufte nº 2, de Ravel, per forchestre national de France, dir. James Conlon ; sol. ; Horatio Gutierrez, piario. 23.10 Ainsi is noit... 0.30 Dépêché-notes. 0.35 L'Heure bleue,

## Le Syndicat national des instituteurs tiendra un congrès extraordinaire le 24 juin

Le conseil national du SNI-PEGC, réuni mardi 12 mai, e adopté la principe d'un congrès extraordinaire, qui se tiendra à Orléans le 24 juin prochain. L'objet de ce congrès sat «l'aménagement des champs de syndicalisation » du Syndicat des Instituteurs, autrement dit, la création d'un nouveau syndicat d'enseignants, regroupant instituteurs et professeurs des collèges, des lycées et des lycées professionnels. Una consultation des adhérents de l'actuel SNI aur l'opportunité d'une tella création devrait avoir lieu du 4 au 18 juin.

Après l'exclusion, le 6 mai, du principal syndicat minoritaire de la FEN, le SNES (Syndicat national des enseignements de second degré) qui regroupe les enseignants des collèges et des lycées, le SNI-PEGC a désormais le champ libre pour étendre son emprise. Une étape essentielle du scénario de recomposition de la fédé-

ration enseignante au bénéfice de sa majorité socialiste, dont le SNI est le principal pilier, s'est jouée mardi 12 mai.

Le conseil national du Syndica des instituteurs a, en effet, adopté (par 86 voix contre 36) un texte fixant la date du congrès extraordifixant la date du congrès extraordi-naire qui doit lui permettre de modi-fier ses structures et d'étendre son champ de syndicalisation aux ensei-gnants des lycées. Cette décision, pré-parée de longue date, et qui est au cœur de la crise traversée par la FEN depuis la fin mars, ne fait qu'officia-isser l'appel « pour rassembler tous les enseignants dans la FEN» lancé par le patron du SNI, M. Jean-Claude Barbarant dès le 7 mai (le Monde du 8 mai). Une « initiative » que le 8 mai). Une «initiative» que le conseil national du SNI a d'ailleurs

La question sur laquelle les adhé-rents du SNI devront se prononcer lors de la consultation à builetin secret qui doit préparer le congrès du 24 juin est incluse dans le texte voté le 12 mai : « Etes-vous favorable à l'émergence, dans la FEN, d'un syndi-cat des enseignants au sein duquel les enseignants des écoles, des collèges, des lycées, du technique et de l'éduca-

quatre secteurs professionnels spécifi ques largement autonomes?»

Mais il est frappant de constate que, outre le flou qui entoure l'idée de réunir plusieurs «secteurs professionnels dans le même syndicat l'essentiel est occulté. Que devient le SNETAA (enseignement technique), passé en 1989 du camp majoritaire de la FEN à celni des opposants, et qui, depuis le début des hostilités, soutient sans condition les deux syndicats exclus, le SNES et le SNEP (éducation physique)?

La création d'un syndicat « de tous les enseignants » implique, de fait, que le SNETAA soit à son tour exclu de la Fédération puisqu'il est actuel-lement, comme le SNES dans les lycées, en situation de monopole dans les lycées professionnels. Dans un appel adressé le 12 mai au conseil national du SNI, M, Jean-Claude Pabot, secrétaire général du SNE-TAA, l'a rappelé brutalement, en soulignant que ses troupes avaient, en mai 1991, «rejeté à 98 %» l'idée de la création d'un syndicat unique.

L'économie générale du projet reprend pour l'essentiel ce que la

Commission avait déja proposé (le Monde du 27 septembre 1991). La

taxe serait progressive : fixée à

taxe serait progressive: fixée à 3 dollars le baril pour le pétrole au 1 janvier 1993, elle devrait atteindre 10 dollars le baril au 1 janvier de l'an 2000 (à comparer à un prix du pétrole qui se situe actuellement autour de 18 dollars le baril). Senis en seraient exemptés les énergies, remouvelables et les produits éper-remouvelables et les produits éper-réfiguer utilisés comme matilier.

gétiques utilisés comme mattere première, par exemple les hydro-

plein régime elle devrait rapporter 350 milliards de france.

taxe sur l'énergie soit fiscalement neutre, autrement dit que son ins-tauration n'entraîne pas une aug-

mentation des prélèvements obliga-toires. Il reste à sa ir comment

mettre en œuvre cetre neutralité

fiscale. il reviendra aux États membres de choisir entre les diffé-

Les industries grosses consom-

matrices d'énergie (aluminium, verre, papier, ciment) ne doivent

pas être pénalisées : il leur sera

certes demandé de consentir un effort pour réduire leur consomme-

tion de CO2, mais il est entundu que la nouvelle taxe leur sera

De manière plus générale, la Communauté entend préserver la

compétitivité de ses industriels par

rapport à ses principaux concur-rents. Selon toute probabilité (le

débat n'éteit pas complètement tranché avant que se réunisse la Commission), il sera proposé de n'aller de l'avant que de concert

avec nos grands partenaires indus-trialisés, les Etats-Unis, le Japon et les autres pays de l'OCDE. Vu le refus des Américains de s'engager dans cette voie, une telle condition

dans cette voie, une telle condition risque de remettre en cause l'application de la taxe. On fait remarquer à Bruxelles que le débat au niveau mondial ne fait que s'engager et que la détermination de la CEE à agir pour limiter l'effet de serre pourrait devenir un élément déterminant de la pression qui va s'exercer sur l'administration de Washington.

Le Français

en retard

d'une fenêtre

Nos voisins d'outre-Rhin les changent

tros fois plus que nous. Pour lutter efficacement contre le bruit, le froid et les effractions, ISO-FRANCE-FENETRES vient poser dans la jour-

nee cas tenétres ou sont la clé du confort. La technique exclusive du

pramier specialiste parisien permet de gagner aussi en clarté. Garantie dix

Alagasin d'exposition 111, rue La Fayette (10°) – M° Gare-du-Nord. Tél. 48-97-18-18.

A Grenoble: 76-41-17-47;

à Lvon : 05-05-16-15.

ans. Devos cratuit.

PHILIPPE LEMAITRE

appliquée de façon dégressive.

rentes options possibles.

CHRISTINE GARIN

Le financement de la chaîne franco-allemande

#### M. Jeanneney annonce un crédit supplémentaire de 160 millions de francs pour ARTE en 1992

M. Jean-NoEl Jeannency, secretaire d'Etat à la communication, a annoncé mardi 12 mai au Sénat « un crédit supplémentaire de 160 millions en 1992 pour ARTE», la chaîne européenne qui doit utiliser le résean de La Cinq, à partir du mois de sep-tembre. Ces 160 millions de francs, inscrits dans la loi de finances rectificative, seront consacrés an fonction-nement d'ARTE et s'ajoutent au cofit initial fixé à 1,2 milliard (dont 800 milions pour les programmes) à partager à égalité entre la France et l'Allemagne.

M. Jeannency a déclaré qu'ARTE ne sera eni austère, ni enruyeuse, ni guindée», mais efrivole, cocasse, drôle et même farfelue». « Elle élè-vera l'âme et enrichira l'esprit», a poursuivi le secrétaire d'Etat, qui a insisté sur «la nécessité d'établir une cohérence des programmes entre Antenne 2, FR3 et ARTE». M. Jeanneney a affirmé qu'il fallait e rattra-per le retard frappant de la télévision française par rapport aux autres pays » et s'est prononcé en faveur ed un rééquilib rage nécessaire au pro-

La monnaie française se valorise

par rapport an destachemark

«Le cours pivot du franc

n'est pas un plafond»,

déclare M. Sapin

l'économie et des finances, a déclaré mardi 12 mai devant la

commission des finances du

Sénat qu'il « souhaitait une appré-

ciation continue et sereine du franc, reflet de la situation écono-mique de notre pays ».

Cette déclaration a été faite au

moment ou le franc, très en

forme, continue de s'apprécier par rapport au deutschemark,

atteignant ses plus hauts niveaux 12, le franc a même frôlé son

conrs pivot de 3,3538 pour i mark, faisant dire à M. Michel

Sapin que « le cours pirot du

franc n'est pas un plafond à cette appréciation et qu'il existe une

marge nettement plus impor-tantes. Interrogé sur l'éventualité

d'une baisse des taux d'intérêt en

France, le ministre de l'économie

et des finances a déclaré : « Nous

ne pouvans pas décréter une baisse des taux, mais nous pou-

vons créer progressivement les conditions objectives qui la ren-dront possible.»

Le ministre confirme ainsi la

nouvelle stratégie monétaire mise en place à la fin de l'année der-

nière à la suite de l'échec de la

baisse des taux à court terme

décidée par la France en octo-bre : les pouvnirs publics laisse-

ront désormais s'apprécier durablement le franc à l'intérieur des marges de finctuations du SME

(système manétaire européen)

plutôt que de se précipiter pour baisser les taux d'intérêt des que

ta monnaie s'affermit. M. Sapin a

ajouté que la politique monétaire « n'était pas le seul instrument de lutte contre l'inflation. » «

M. Michel Sapin, ministre de

SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

# Oui et non

Y'EST pas en avion qu'il est rentré de l'île Maurice Chirac, c'est à le seme façon d'Aboville, en cogitant s'an faire des cals au cerveeu. peine rentré à l'Hôtel de Ville :

- Dis donc, Bernadette, qu'est-ce qu'il a bien voulu dire, le Mirni, quand il a dit qu'il allait prendre l'opposition au pièga de Masstricht?

- Il e pas dit ca exectement. - Out, mais bon, il a parté da cacophonie. Visiblement, il avait une idée de derrière la tête.

- Te la casse pas la tête, toi, mon grand! Quelle importence ce machin? Tu l'as traité par-dessous la jambe au départ. T'as pas dit oui, t'as pas dit non, t'as dit bof.

- Je pouvais pas prévoir que Giscard alialt squatter l'Europe en a asseyant deseus. Du coup, pour pes faire le grand écart, j'ai dit : Bon, d'accord, c'est oui. Mais, oul si. Si caci, si pas ça, enfin tu

- Je vois que cette garce de Marie-France Garaud, je t'ai toujours dit de t'en méfier, a poussé Balledur à exiger un référendum, Et, là, t'as pas dit non. - Non, J'ai dit oui. Ca faisait capoter le Mimi. La France aurait

voté contra lui. Et qui c'est qui se prenaît les piede dans le tapis? Naturellement, il a fallu que Gisard dise non. Je kri téléphone Manager était en réunion l'Edece de appear : il se fout de moi sal ou non?

- C'est pas lui, c'est Ségui quand il a dit non à Maastruc e accusant Giscard de dire oui et toi non, puis oui, puis....

- A partir de ce moment-ià, qu'est-ce tu vouleis que je dise? - Out

- Oul qui? Moi, on m'a appris à

'.≠En lui disent out, je die: à une partie du parti. Et je m'éclataia sur l'embûche, le traquenard tendu per ce Machievel de Prisu. Bon, allez, n'est décidé, je prends mes responsabilités. Tu sais ce que je vais dire? Rien. Ni oui ni non. Je vais m'abstenir Au moins, comme ce, le Mimi pourra pas dire qu'il y a des cousca dens l'opposition.

Les revendications salariales outre Rhin

## L'IG Metall pose un ultimatum an patronat allemand

FRANCFORT

de notre correspondant

La situation est désormais tendue à l'extrême dans le secteur privé allemand après la victoire des employés du secteur public, qui ont notenu une hausse de leurs salaires de 5,4 %. La grève menace dans la métallurgie, l'imprimerie et

la construction. IG Metali, le syndicat qui repré-sente 4 millions de métallurgistes, a adressé mardi 12 mai un ultimaprésenter, avant la fin de la semaine, une offre «acceptable» de hausse de salaires pour cette année. Dans le cas contraire, le syndicat se réunira handi 18 mai pour décider d'organiser un référendum sur la grève amprès de la base. Si une majorité des métallurgistes se pro-noncent pour le oui, la grève com-mencera le isndi 25 mai. Pour

indiqué qu'un compromis devra se situer « au-dessur de 6 % ». Le syn-dicat refuse qu'à l'image du secteur, public les bas salaires soient plus fortement relevés que les autres.

Le patronat, qui n'e pas donné l'impression de chercher un com-promis, menace de lock-outer les usines. Cette décision empêcherait les grévistes de copier la tactique ntilisée dans les services publics avec des monvements tournants qui bioquent le travail mais permottent sux employés de rester en poste la majorité du temps et de

Dans l'imprimerie, les 228 000 salariés devraient être consultés le 20 mai pour une grève. Dans la construction, une commission de conciliation, appelée en renfort, doit se prononcer le 16 mai. Dans chacun de ces secteurs, les «grèves d'avertissement » continuent. s'agit d'arrêts de travail d'unn

heure on deux, dans les usines. E.L.B.

#### M. François Mitterrand en visite dans les pays baltes

l'instant le patronat offre une aug-mentation de 3,3 %. IG Metall a

M. François Mitterrand était attendu mercredi après-midi 13 mai attendu mercredi spres-men 13 mai à Vilnius pour la première étape d'un voyage officiel de trois jours dans les pays beltes. Le président de la République vent profiter de ce séjour pour « confirmer la réalité de l'indépendance » de la Lituanie, la Lettonic et l'Estonie, faisait-on valoir à l'Elysée.

Des traités de coopération et d'amitié seront signés à l'occasion de cette visite entre Paris et les trois

captales. - (Rester.)

. Un nouveau directeur du cabinet no secrétariat d'Etat à la défense. -M= Solange Apik a été nommée directeur du cabinet de M. Jacques Mellick, secrétaire d'Etat à la défense, en remplacement de M- Anne Merloz, qui devient conseiller suprès du secrétaire

conseiller auprès du secrétaire d'Etat.

Née le 1 juin 1946 à Paris, Me Solange Apik a été attachée d'administration centrale au ministère de la défense, puis attachée principule, avant d'être e réargée, en 1981, du poste de chef de bureau au service juridique du même ministère et avant d'être en 1984, chef du bureau acontentieux et du bureau a domninges généraux pissqu'es 1988, date à lougele elle entre au cabinet de M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de la défense. Elle était reatée moyées de son successeur, M. Pierre Jone, pour s'occuper des affaires de personnel.]

## La SNCF invite les musiciens à faire

#### Fete de la musique 20 et 21 juin 1992.

#### dans les Gares de Paris

zazou et guinguette pour les podiums parisiens. inscriptions at 42.85.62.69

#### (Publicité) POUR IF HIRE... APPELNORF A PILOTER

Débutez votre carrière dans l'aviation en participant au séminaire professionnel de **BOLIVAR AVIATION** 

Aucune réservation Pans, France

Hôtel Intercontinental Samedi 16 mai 1992 Inscrivez-vous pour gagner an voyage aux USA. **BOLIVAR AVIATION** 

INTERNATIONAL École de pliotes L. Whitehurs P.O. Sex 229

Terresses BOUVAR AVATION (901) 658-8282 (901) 658-6782

Pour lutter contre l'effet de serre

## Bruxelles invite les Douze à taxer l'énergie

BRUXELLES

(Communautés européennes)

de notre correspondant A l'approche de la conférence de Rio, le débat sur les contraintes à

accepter par les pays industrialisés et par ceux du tiers-mande pour limiter l'effet de serre se précise. La Commission européenne devait alusi approuver mercredi 13 mai les propositions à soumettre aux Douze afin de respecter les engagements pris en octubre 1990 par leurs ministres de l'environnement, à savoir stabiliser d'ici à l'an 2000

les émissions de CO1 dans la Commnnauté au niveau atteint en

La stratégie préconisée par Bruxelles comporte deux volets: d'une part un programme renforcé d'éconnules d'énergie et de promotion des énergies renouvelables (y compris une incitation fiscale à la production de biocarburants), lequel devrait permettre à lui seul d'atteindre 50 % de l'abjectif de réduction des émissions pniluantes; d'autre part une taxe sur l'énergie modulée selon la teneur

en carbone.

DÉBATS «La justice impuiesante», par Phi-

lippe Rubert; « Lee questions de M. Fabius», par Roger Stéphane. 2 ÉTRANGER

Lee Netione unies ne peuven envoyer qu'une mission d'enquête au Karabakh.....

Liban : M. Rachid Sohl nommé pre-Jérusalem reproche à Washington de soutenir le droit au retour des

Les combats en Bosnie-Herzégn-

réfuciés palestiniens ..... La Belgique décidera dane quelneines de sa participation au coros franco-ellemand.... La visite de la reine Elisabeth d'Angleterre à Strasbourg.......

POLITIQUE

Le débat à l'Aesemblée nationale sur la révision conatitutionnelle ole à le ratification du traité de Maastricht..... ... 7. 8 et 9 Les socialistes se félicitent de lioration de l'image de mar que du gouvernament »...

POINT

L'Opus Dei. SOCIÉTÉ

L'enquête sur la catastrophe de Le plan gouvernemental pour la rénovation et la sécurité urbaines ...... 12

..... 10

**ÉDUCATION ◆ CAMPUS** 

 Grandee manœuvres dans l'enseignement catholique e Promo-teurs Immobiliers cherchent étu-

## SOMMAIRE

CULTURE Le 45. Festival de Cennes : le Voyage, de Fernando Solanas et le Songe de la lumière, de Victor Erice en Sélection officielle; Un certein regard, une section morose; la saga Othello ......... 17

ÉCONOMIE

Programme en cino points présenté per le ministre du logement....... 18 La mortalité en France ...... 18 M- Martine Aubry veut privilégier la « qualité » du dispositif du chômage de longue durée ........ 19

COMMUNICATION

Le groupe Bertelsmann vient d'acquérir les disques Vogue ....... 19

ARTS ◆ SPECTACLES

 CANNES 1992 : Une vie à la Gena Rowlands • Rencontre avec James ivory et Ismail Merchant : quand les théières ont une âme e Enquête dans le shted de Brooklyn e Les chants nubliés d'Eldnrado e Musique : capitale Austin 29 à 40

Services

Abconements Annonces classées .... 21 à 23-Automobile ...... 25 Marchés financiers .... 24 et 25 Météorologie ..... ... 27 Carnet ..... Mots croisés

Radio-télévision ..... ... 27 La télématique du Monde : 3815 LEMONDE 3615 LM

Ce numéro comporte un cahier Arts-Spectacles > folioté 29 à 40

Le numéro du « Monde » diants e Des ingénieurs tout daté 13 mai 1992

a été tiré à 502 906 exemplaires.

Demain dans « le Monde »-Prévert en « Pléiade » dans « le Monde des livres »

Las poèmes de Prévert développent le thème majeur du refus d'obtempérer. Défense, par André Velter, d'une possie qui ne prend pas de gants et reçoit aujourd'hui les honneurs de la « Pléiade s. Et le Festival du premier roman, qui se déroule depuie cinq ans à Chambéry. « La Monde des livres » suit les premiers pas des jeunes auteurs.

# "la" Fête

La SNCF, partenaire national de la fête de la musique, recherche des groupes classiques, pop, folk, country,

SNCF, le progrès ne vaut que s'il est pertagé per tous...

AN .. 240 G

-1 3 th 36 10 1

The test of the



ight on Earth» de Jim Jarmusch.

N restaurant français de Manhattan. Gena Rowlands apparaît, à l'heure pile: Pantalon noir et veste ronge impeccablement taillée. Simple. Royale. Elle a dit oui à l'interview mais elle reste sur ses gardes. « Vous avez vu mes films? Alors, vous savez tout de moi. Les acteurs n'ont pas de secret.»

- Pardon, madame, vous fumez?

- Et il presend avoir ru tous mes films!», dit-elle, gentiment sarcastique, en prenant la première cigarette d'un paquet neuf qui ne survivra pas au plat de résistance. Dieu sait qu'elle fume (dans tous ses films), qu'elle boit en virtuose (Une semme sous influence), qu'elle est passée experte en crise d'indentité (Opening Night). Par les films, journalistes et spectateurs connaissent dans le moindre détail Pintimité de l'acteur. L'acteur, en revanche, ignore tout de son interlocuteur. « Toutes nos tares sont là, au vu et au su de tout le monde, et il faut bien nous faire à cette idée...»

Gena Rowlands est une femme et toutes les femmes, émouvante, toujours sur le fil du rasoir, constamment au bord d'un précipice ouvert sous ses pas par les scénaristes et metteurs en scène avec qui elle a travaillé. Et bien sûr par John Cassavetes, à qui la France et le Festival de Cannes rendent aujourd'hui hommage.

On doit la reprise de quatre de ses films (Shadows, Faces, Une semme sous influence et Meurire d'un bookmaker chinois) et la présentation sur la Croissite d'Opening Night - film pour lequel Gena Rowlands reçut le prix d'interprétation au Festival de Berlin en 1978 et qui est resté médit - à Gérard Depardieu. Il en a racheté les droits et assuré la distribution en association avec Anne François.

« Ce sont les seuls films dont John et moi arions conservé les droits. Quand on était fauchés, on vendait. On a vendu Minnie et Moskowitz pour faire Une femme sous influence. L'attitude de Gérard Depardieu nous a surpris, elle nous a touchés, dit Gena Rosrlands. C'est très rare, ce geste d'amoureux... Depardieu m'a demandé de venir à Cannes, j'ai dit out. Il m'a appelée un jour du plateau de Christophe Colomb, il était

Gena Rowlands est l'invitée du Festival de Cannes pour la projection d'« Opening Night », film inédit de celui qui était son mari, John Cassavetes Elle y incarne une actrice de théâtre bouleversée par la peur de mourir. Un peu à la manière de Bette Davis dans le chef-d'œuvre de Manckiewicz, « All about Eve ). Dans l'entretien qu'elle nous a accorde à New-York, sa ville, avant son départ pour la France, Gena Rowlands se souvient de ses films, de Cassavetes, d'Orson Welles et de Bette Davis, de toute une vie de cinéma.

occupé à « injecter un peu d'humour » dans le rôle. « Vous allez faire de Colomb un personnage drôle? Voilà qui sera une grande première dans l'histoire des Amériques...» Elle n'a jamais rencontré Anne François, jamais rencontré Depardieu. « Nous ne nous sommes parlé qu'au téléphone. Mais je suis son travail, donc, je crois assez bien le connaître. Assez, en tout cas, pour savoir qu'il ne cessera jamais de surprendre...»

Elle rend aussitôt hommage à un autre amoureux du cinéma, Julian Schlossberg, qui contribua à la reprise américaine des mêmes films de Cassavetes et présente, à Cannes, hors compétition, l'Othello d'Orson Welles reconstitué. « Orson Welles et John se retrouvaient souvent pour déjeuner au restaurant Ma Maison, dit-elle. John revenait hilare, ils n'arrétaient pas de se marrer tous les deux. Un jour, je m'étais jointe à eux. A cette époque-là, Welles était énorme, énorme! En me levant, j'ai laissé tomber mon paquet de cigarettes, je me suis penchée pour le ramasser, il est allé plus vite que moi avec une telle grâce! on aurait cru un danseur de ballet. Je revois encore le geste.»

Opening Night pourrait être le All About Eve de John Cassavetes. Comme dans le film de Mankiewicz, l'actrice qu'incarne Gena Rowlands a secrétement peur de vieillir - c'est le sujet même de la pièce qu'elle répète, la Deuxième Femme. «On s'est bien amusés sur le plateau, dit Gena Rowlands. Sans aucun doute, Opening Night est une comédie. D'un ton particulier, je vous l'accorde » C'est aussi un commentaire sur le travail de l'acteur. Partie pour être un mélodrame domestique, cette pièce, à mesure des représentations, se transforme en vaudeville. Deux hypothèses : ou l'auteur est trahi pour faire rire le public à tout prix; ou, par le rire, l'acteur rend les choses plus efficaces et plus émouvantes, et fait passer le vrai message de l'auteur. « C'est évidemment la deuxième hypothèse qui est la bonne», dit Rowlands.

HENRI BÉHAR Lire la suite page 30

34 MUSIQUE Europe-Amérique latine les chemins du baroque 39 DISQUES «Nonsuch», le nouvel album

du groupe anglais XTC 40 Reportage à Austin (Texas) capitale de la musique vivante

Lire pages 35 à 38 la sélection des rendez-vous de la semaine.

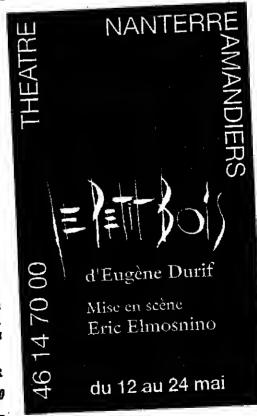

Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio

AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T an pointal alemi

The second of the second and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Age of the same is being a second of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR

# AU CRĒPUSCULE

« Opening Night » ou le dernier chaînon manquant. Film inédit en France, important, essentiel comme « Faces », plus encore peut-être, parce que situé à un point de rupture : en 1978, lorsque John Cassavetes tourne ce film, le grave échec de « Meurtre d'un bookmaker chinois » nsque de le priver de son indépendance. « Opening Night » n'aura pas de sortie nationale aux États-Unis. Après avoir frôlé la catastrophe, Cassavetes rétablit in extremis sa situation en 1980, grâce à « Gloria ».

ILM d'omhres, de mystères, d'inquiétudes. Film en crise sur une femme en crise. Film déconcertant par rapport aux idées reçues - même les meilleures - sur le cinéaste. Opening Night clôt le cycle qui, depuis le début de l'année, de reprises en inédits, a obtenu en salles un succès public au-delà du cercle de la cinéphilie. Cassavetes est enfin à sa place, jusqu'au Festival de Cannes qui lui consacre une séance spéciale

Opening Night montre la préparation d'un spectacle de théâtre. On répète et on rode - sur une scène de New-Haven. ville du Connecticut, à une centaine de kilomètres de New-York, où aura lieu la «première» une pièce de Sarah Goode, la Seconde Femme, produite par David Samuels, mise en scène par Manny Victor, jouée par Maurice Aarons, et quelques autres don. La troupe forme un groupe aux allures familiales autour d'une figure centrale ; on retrouve l'univers familier de Cassavetes. En inscrivant le théâtre dans le cinéma, dans son cinéma, il marque l'importance qu'il accorde aux acteurs. Opening Night est donc un prodigieux film d'acteurs. Mais aussi un film à secrets, avec des images cachées derrière les images, quelque chose d'insolite.

Cassavetes a brouillé ses cartes hahituelles. A son milieu favori, gréco-italo-américain, il a substitué celui le réalisme social du sujet. Ben Gazzara tient le rôle du metteur en scène et, lui, celui de Maurice Aarons. acteur qui semble être ordinaire, sinon médiocre, aux yeux de ses partenaires. Le producteur est joué par Paul Stewart (second rôle dans Un enfant attend, en 1963, et, surtout, acteur du Mercury Theatre fondé par Orson Welles et John Houseman; il fut le majordome de Citizen Kane). La plus grande surprise vient du choix de Joan Blondell (Sarah Goode, l'auteur de la pièce). L'ancienne «belle» des comédies musicales de la Warner dans les années 30 termina presque ici sa carrière (elle mourut en 1979), avec le plus extraordinaire rôle de composition qu'elle ait jamais tenu.

Myrtle Gordon (Gena Rowlands) est cernée par les professionnels du spectacle comme Mabel l'était par sa famille dans Une femme sous influence. A cette différence près qu'ici ce sont des gardiens. Ils surveillent Myrtle, ils critiquent ses faits et gestes, ils l'encerclent d'un barrage de protection pour qu'elle continue à les servir. Myrtle est une femme sans homme, sans enfant. Senle avec son métier.

Glissant de la loge de l'actrice aux coulisses, puis à la salle du théâtre, puis de nouveau aux coulisses, Cassavetes trace un portrait fascinant de Myrtle Gordon. des jambes superbes, l'allure royale d'une star mar-

d'intellectuels juifs new-yorkais, et pas seulement pour chant sur un tapis rouge qu'on dérquie à mesure qu'elle avance. Mais elle est prisonnière.

Ce soir-là, elle a eu un petit malaise pendant la répétition. A la sortie des artistes, elle est happée par une jeune admiratrice qui se conduit de façon hystérique et lui tient des propos passionnés. Myrtle croit entendre un message, mais l'adolescente est renversée par une voiture. Scène troublante, vertigineuse, emportée par la confusion du mouvement, brouillée par les trombes de pluie qui noient la vision de la rue. A partir de là, Myrtle déraille.

Cassavetes ne livre aucune explication sur le malaise, désormais ouvertement déclaré de la comédienne; il s'en tient, par plans-séquences, gros plans, mouve-ments d'appareil, à la stricte observation du comportement de Myrtle. Une atmosphère singulière se faufile entre les images et s'amplifie. Dans une sorte de palace vetuste et baroque, l'appartement de la vedette est composé d'une très grande pièce, dont tous les meubles sont placés contre les murs, laissant dégagé, au centre, un tapis rouge sombre qui paraît immense. Univers. propice à toutes les apparitions.

La jeune fille accidentée meurit. Elle s'appelait Nancy Stein, appartenait à une famille juive qui a poliment éconduit Myrtle quand elle vioulut lui présenter ses Elle est blonde, belle, désirable, elle a quarante ans et condoléances. Myrtle devient de plus en plus imprévisible. Aux répétitions, elle ne supporte pas d'être giflée,

comme le veut la pièce, par Maurice Aarons, qui a été son amant. Un soir, elle change le texte. Elle se bat avec son personnage, une femme plus âgée qu'elle, avec sa peur de la vieillesse. Cette peur qui est le thème de la pièce... L'entourage est excédé par ses caprices. Mais c'est autre chose. Myrtle souffre, grille cigarette sur cigarette et force sur le whisky. Nancy Stein lui apparaît et la torture. Sarah Goode s'inquiète de son état, cherche à la guérir de ses hallucinations.

Ponr la première fois dans un film de Cassavetes, surgissent des éléments fantastiques et irrationnels mais on se souvient qu'il fut l'interprète de Roman Polanski dans Rosemary's Baby, Myrtle a deux «doubles»: l'épouse brune de Manny Victor (Zohra Lampert), une ancienne rivale, et qui l'observe de loin; Nancy Stein, image de sa jeunesse perdue - comme un succube, proche du «dibbouk» de la légende yiddish.

S'il filme frontalement la scène, et du point de vue de la salle. Cassavetes déséquilibre les plans qui se passent an-dehors. Il fait de Sarah Goode une figure maternelle, une sorte d'exorciste. Sarah conduit Myrtle chez une voyante mais, au dernier moment, l'actrice refuse la consultation : elles se rendent toutes les deux à une séance de psychanalyse sauvage où, dans un accès de violence inouie, Myrtle affronte Nancy Stein et s'en débarrasse enfin, comme on tue.

Arrive alors le soir de la «première», cette «openine night's qui donne son titre au film et qui est bien ce qu'on aura vu de plus fort, de plus inattendu et de plus bouleversant chez Cassavetes. La salle est pleme. Le public s'impatiente. En coulisses, pas de Myrtle. Elle se présente enfin. Ivre morte. A tomber. Elle tombe. On la relève, elle se relève. Elle titube dans sa loge, elle se prépare, elle tombe encore. Elle va réussir à entrer en scène. Seule.

De même que Myrtle se confondait avec son image: de star et avec son personnage de la Seconde Femme. Gena Rowlands se confond avec Myrtle Gordon dans cette lutte pour la reconquête d'une identité, cette «passion» purement existentielle. Spectacle admirable, beau à pleurer, que ce corps-à-corps farouche d'une comédienne en plein brouillard éthylique avec un rôle injouable. Course de fond qui ne relève plus de la conscience professionnelle, mais de l'instinct de survie, de la délivrance intérieure. Cette femme ne sera plus jamais sous surveillance. A quel prix? En sera-t-elle heureuse pour autant?

La réponse est venue dix ans plus tard dans un film tourné par Woody Affen. Le seul à savoir, dans le cinema américain, quelle actrice magistrale est Gena Rowlands. Cela s'appelle Une autre femme.

**JACQUES SICLIER** 

\* Présenté en séance spéciale le 13 mai à Cannes, Opening Night sort le même jour en salles.



Gena Rowlands et John Cassavetes.

#### Suite de la page 29

Sur le parcours d'un rôle, à un moment ou à un autre, l'acteur en saura toujours plus sur son personnage que le metteur en scène ou même l'auteur. « C'est toujours un mano a mano, poursuit Rowlands. Mais au bout du compte, c'est l'acteur qu'il faudra

Sur le tournage d'Opening Night, en 1977, observant les rapports entre Rowlands, Cassavetes et Gazzara, Joan Blondell, qui incarnait l'auteur de la Deuxième Femme, confiait à un journaliste : « Il est impossible de savoir quand les acteurs ont une conversation privée et quand ils sont carrément en train de récrire le dialogue.»

La cuisine intérieure d'une actrice. Personne n'y a accès, pas même, parfois, son mari, même s'il est le metteur en scène. « C'est un processus qui ne regarde que vous, et vous seul, commente Rowlands. Nous n'avons pas besoin de mourir pour nous réincarner, nous le faisons dans la vie plus souvent qu'à notre tour. Mais quelle liberté! Nous avons tous des milliers de personnages en nous. Seuls les acteurs et les fous (auxquels nous sommes souvent assimilés) peuvent leur donner expression, et corps, et les défendre. En toute

» Rien ne me rend plus furieuse qu'un acteur qui déclare : « Je gagne ma vie en mentant. » C'est faux. Il n'est rien de plus honnête que de jouer la comédie. » Jean Cocteau parlait pourtant de «mensonge qui dit la vérité». « Je persiste à n'être pas d'accord avec le terme de mensonee. Le contrat est clair. Vous dites au public: je vais faire semblant d'être quelqu'un d'autre. » Un mensonge partagé par libre consentement, alors? « Non! Mensonge implique tromperie. Le deal est celui-ci : je vais « faire semblant », et vous le savez. Vous allez me permettre d'être quelqu'un d'autre, vous allez m'accompagner tout le long du chemin, nous allons frotter nos imaginaires. Qu'y a-t-il de plus honnête et de plus direct que ça? Je ne connais pas un contrat de mariage qui soit aussi clair.»

Gena Rowlands a eu trois enfants avec John Cassavetes. Zoé est étudiante en cinéma, Nick est acteur et scénariste, Alexandre est compositeur-interprète. Deux d'entre eux accompagneront Gena Rowlands à Cannes, où Nick présentera un film, Together, dans une section parallèle. « Je suis ravie qu'ils aient tous trois choisi d'entrer dans le métier. » Et qu'ils se préparent une vie de chien? « Mais toute vie est une vie de chien! s'écrie-t-elle en riant. Alors autant y faire

quelque chose qu'on aime. Chaque fois que nous étions fauchés. John et moi, et que le film que nous venions de tourner était coince au laboratoire pour défaut de paiement, nous allions vite faire un tour dans le film de quelqu'un d'autre, puis revenions payer le labo pour débloquer le nôtre. On avait de la chance : peu de réalisateurs sont aussi acteurs. On me mettrait un revolver sur la tempe, on ne m'ôterait pas la douceur du souvenir de ces moments-là.»

On entend souvent dire, à Hollywood, «c'est un rôle à la Rowlands». Intimidés par l'aura de Cassavetes et la sienne propre, combien osent l'approcher? «Oui, John était un grand cinéaste; oui, c'est intimidant de suivre ses traces. Mais ceux qui n'osent pas, c'est leur problème, pas le mien.»

Certains s'y sont risqués, avec bonheur. Woody Allen pour Une autre semme. Jim Jarmusch pour Nieht on Earth. « Ils ont des personnalités très différentes. John partait apparemment dans tous les sens, il établissait une telle ambiance de créativité-à jet continu que vous auriez pu jouer mon rôle, et moi celui de Peter Falk. Woody est plus introverti. Plus cool, plus sensible au dialogue que je ne m'y attendais - lui aussi vous pousse à l'improvisation - mais très strict en ce qui concerne la caméra, ce qui n'était pas tout à fait le cas de John. Jim donne toujours l'impression de ne pas savoir ce qu'il fait mais il le sait parfaitement. Il est très détendu, jamais sous pression, les choses ont l'air d'arriver comme ça. Mais ils avaient tous trols des points communs: un individualisme farouche: l'habi-

tude de travailler en toute petite équipe - presque toujours la même; et une grande confiance dans l'ac-

Opening Night, Une ferrime sous influence, Gloria, Night on Earth, Gena Rowlands paraît à l'écran, et sa seule démarche est déjà une notice biographique. Elle est peut-être la seule actrice américaine à indiquer d'entrée, par la façon de marcher, tout le passé de son personnage. Chez les horames, les références (quasi uniques) seraient John Wayne et, surtout, Robert Mitchum. « C'est intéressant de vous l'entendre dire, car je n'y pense jamais. J'apprécie le compliment car j'adore Mitchum. Mais je ne me préoccupe guère du physique; il suivra le mental et l'émotion, et ce qui arrivera arrivera. Ce n'est au en toute fin de parcours que j'ai découvert la tête que j'avais dans Une semme sons influence. La seule fois où je me suis vraiment préoccupée de démarche, c'est pour Gloria. Je voulais vraiment qu'elle marche comme un mec. Une femme qui n avait pas peur des rues de New-York, et qui signalait d'emblée qu'on avait intérêt à ne pas lui marcher sur les pieds. »

Durant tout le film, elle traîne un garnement portoricain, vêtue d'une robe d'Ungaro. « John et moi revenions de voyage, nous avions mangé toutes les pâtes passées, présentes et à venir d'Italie. Je redoutais cet essayage comme l'enfer. « Epargnez-moi tout commentaire, ou faites-les en français». ai-je dit un peu brutalement. Personne ne dira assez le génie d'Ungaro sur ce coup-la. » 🗼

Gena Rowlands ainte le cinéma, elle aime les acteurs. Mais ne les fréquente pas. « Et pour cause ! Au début de notre mariage, explique-t-elle, John et moi allions tout voir ensemble. Quand il nous artivait parfois de rencontrer un cicteur ou un metteur en-scène. nous étions presque toujours decus. Nous avons alors fait un vœu : ceux que nous almions vraiment, nous ferions tout pour les éviter. Un jour, on projetait Shadows à la Cinémathèque française. John bavardait avec Henri Langlois. Afrive un monsieur japonais, très digne. Langlois fait les présentations : « John Cassavetes, Akira Kurosawa.» John lui serre la main, tourne les talons et prend la fuite. Par la suite, dans des interviews. Kuroshwa, qui avait aimé le film de John - il disait qu'il me pourrait plus filmer les rues du Japon comme il le faisait avant d'avoir vu Shadows aioutait généralement : « Vous savez, il s'est passé une chose très étrange avec ce jeune metteur en scène...»

» Quand j'avais l'age de Winona Ryder (sa parte-

naire dans le film de Jarmusch) j'étais gauche, timide, mal à l'aise avec les gens. Dès que je suis devenu actrice, au milieu d'autres acteurs, plus de problème. Même si les techniques de travail, même si les générations sont différentes. Ou les cultures. Je regretterai toujours de n'avoir jamais rencontré Anna Magnani.

» l'ai toujours adoré Bette Davis, j'ai vu chacun de ses films cent fois. Sa personnalité, son indépendance m'ont toujours épatée. Nous avons travaille une fois ensemble, pour la télévision. Je jouais sa fille. Bette Davis était d'une ponctualité maladive. Elle détestait les jeunes acteurs qui étaient toujours en retard. Le jour où je devais hui être présentée, il y a eu un accident sur l'autoroute. À Los Angeles, plus personne n'ose donner cette excuse - mais il le fallait bien, paisque c'était vrai!

\* Quand je suis arrivée, c'est tout juste si elle m'a regardée. On a commence à parler du scénario; chaque fois que je disais quelque chose, elle répondait : « Pas d'accord! » Puis elle se tournait vers le producteur : «Je ne vois pas comment vous pouvez faire passer cette grande blonde pour ma fille. » Elle oubliait seulement que je fais dix centimètres de moins que sa propre fille, passons...

» Ca démarrait mal, mais j'étais tellement contente de travailler avec elle que ça m'étail égal si elle me méprisait. Quand elle s'est aperçue qu'il n'était pas dans mes habitudes d'être en retard, elle a commencé à dire bonjour. Elle était dure, Bette. Mais en même temps... Sur ce tournage, elle avait le cameraman dans le collimateur. Un jour elle m'à dit : « Tu as vu les rushes? - Oui. - Comment tu trouves? - Bof, ça peut aller, il y a un ou deux petits problèmes. - Et moi?» J'hésite, puis je lui dis : « Vous avez une tête à chier.» Silence. « You're right, kid. Je vais le faire virer. » C'est peut-être à partir de ce moment-là qu'on est devenues amies. Elle n'aimait rien tant que la franchise.

» Nous on tremblait pour le matheureux cameraman. On était surs que chaque jour serait son dernier jour. Sur le film, sinon sur terre. Mais non, il revenait le lendemain. Jusqu'au cocktail de sin de tournage. Bette s'est levée. Silence. Elle a remercié tout le monde pour le plaisir qu'elle avait eu à travailler avec eux. puis, se tournant vers le caméraman, elle a dit : «Sauf K[SROA

» C'était tout Bette, çan, dit Gena Rowlands, tirant, à la Davis, une dernière bouffée de la dernière cigarette... d'un deuxième paquet...

HENRI BÉHAR

THE VIEW WAR - - - 11 - 27 920日中国115 福祉 a martine size of Branch . The I'm MATERIAN COME Bulletin and a grant white the time material and a second of the country of Land - Jan Committee and the St. The same of the same of the same Street and the street of the second of Joseph The same was a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series to be a series

38 1 Th. 11

grand to select a

22 (4)

**E** ....

SS KU NO 1

222 2227

2222, . . . . . .

Magnetine .

2

Fire a service

er.

الم مراجعة ا

ALC: Y

W. 2. 2

Sec. 2

 $\omega_{0,j},$ 

**\*** 

\$1.25 p. 1

25 1 1 1 2 1

2.42. ...

E2: ... The Republic - it will relieve A THE RESERVE · 古海 斯斯斯 \*\*\* The second second 12.1. A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

Branch Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commenc Service Comme The state of ET. The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon TO THE WALL . 12.2 White the property of A stranger or many 1 gilliga managa

Statement Line English

THE THE PARTY IN

----- Sidenting \* 1 cm 12 1 km E. C. Lines SIN MAN -13574 September A AMERICA

> weeks a The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The said was - Free 39 The Ref. - Cake Chill ALC: SERVICE CONTRACT TO STATE

OUT arrive par un geste spontané, anodin, pul- Présenté à Cannes juste avant sa sortie en salle, le 13 mai, « Retour à Howards End » est la nouvelle réussite du trio ivory, Merchant, Jhabyela. Cette association, unique dans l'histoire du cinéma, d'un metteur en scène américain, d'un producteur indien et d'une scénariste d'origine européenne, a produit des films déjà devenus classiques, tels que «Chaleur et poussière » ou «Chambre avec vue », adapté, comme « Retour à Howards End », d'un roman de E.M. Forster. Joué par une troupe d'acteurs remarquables - c'est une constante chez James Ivory, -«Retour à Howards End» est déjà donné comme un Palme d'or possible et offre, en tout cas, à Emma Thomson une solide



De gauche à droite, James Ivory,

sion infine en accord avec le temps qu'il fait. Le temps, en réalité, n'a rien d'exceptionnel, puisque nous sommes en Angleterre, et qu'il pleut. A l'issue d'une conférence savante sur « La musique et son sens », une jeune fille s'empare du parapinie de son voisin. C'est tout. Mais, filmé par Ivory, le paraplaie n'est bientôt plus l'objet d'un innocent larcin, mais un signe inéluctable du destin. Une fois encore, le metteur en scène de Shakespeare Wallah, de Chaleur et poussière, de Chambre avec vue, a assigné un rôle essentiel à une chose, lui qui est capable de don-

Une des héroines de son nouveau film, celle qui tient le rôle-titre, est d'ailleurs une maison, un délicieux cottage en briques au milieu des fleurs, Howards End, qui, malgré soo apparente modestie, déclenchera des unions, des séparations, des drames, des passions au sein de trois familles que leur différence de classes (le roman a été écrit en 1910) n'aurait d'interprétation. jamais di rapprocher. Si ce n'est un parapluie...

ner une âme anx théieres.

Retour à Howards End est évidemment né de l'assocatioo maintenant trentenaire entre le metteur en scène, son producteur, Ismail Merchant, et sa scénariste Ruth Jhabvala. Union d'une telle longévité qu'elle a fait récemment son entrée dans le livre des records, et d'une telle solidité que les deux hommes oot marié leors noms pour en faire une raison sociale: Merchant-Ivory presente...

Bombay. Les esprits du jeu et de la famille veillaient sur lui: soo papa élevan des chevaux de course et il a eu six sours! Eduque à Bombay, à la fois chez les jésuites et dans la foi musulmane, il est le grand argentier de l'attelage. Lorsqu'il prononce le mot money, on dirait ou'il croque le fruit d'or du jardin des Hespérides. N'est-ce pas lui-même qui a choisi. son pseudenyme comme un talisman, une profession de foi, on un aveu : Merchant?

James, Jim pour ses proches, est, lui, californien, mais si britannique dans ses gestes économes, ses sourires, ses cachemires, que l'on est tout surpris d'entendre filtrer de ses lèvres un léger mais indubitable accent yankee. Les interioger ensemble est à la fois délicieux et frustrant. Merchant, aussi volubile et exubérant que son partenaire est calme et retenu, parle tout le temps, répond pour deux, tandis qu'Ivory s'assoupit presque, soulagé de pouvoir se taire comme lorsqu'un ami vous prend obligeamment une valise des mains.

Quant à Ruth Prawer Jhabvala, d'origine polonaise, elle a vu le jour à Cologne, où soo grand-père était cantor de la Grande Synagogue, a émigré en Angleterre en 1939, a épousé un architecte indien, a vécu à Delhi, a toujours écrit. Des pièces de théâtre, d'incombrables noovelles, dix romans (doot Chaleur et poussière) ... Et son com est lié à quatorze films de Merchant-Ivory.

Le trio se retrouve souvent dans la maison de James Ivory à deux heures de New-York (1), une grande maison coloniale qui date de 1805. Avec ses colonnades blanches, son parc, elle semble tout droit sortie d'nn film d'Ivory. Ils travaillent là tous les trois; Ruth a soo sanctuaire sous un érable, près d'une pièce d'eau. En 1985, un bâtiment de ferme a été transformé en salle de montage...

« Nous n'avons pas fait tout ce que nous voulions, dit jovialement Ismail Merchant, mais nous voulions tout ce que nous avons fatt » Ajoutant, comme une évidence : « Les films d'Ivory sont précieux, ils sont le reflet de l'union inespérée de trois continents » Vivre comme ils le font, presque en autarcie, n'est-ce pas aujourd'hui extraordinaire? « Le seul qui crée dans le même genre d'indépendance que nous aux Etats-Unis, c'est Woody Allen. Et on peut remarquer qu'il est considéré chez vous presque comme un Européen. Pour notre part, nous estimons que nous sommes des survivants. Et le milieu où nous survivons, c'est la jungle », conclut Ismail, de plus en plus hilare. « Nous n'imagi-

nions pas que cela puisse durer aussi longtemps», mur-Ismail est né Noormohamed Abdul Rehman, à mure alors James Ivory. Aussitôt, Ismail Merchant reprend : « C'est à New-York en 1960 - que j'ai vu pour la première fois un très beau film de Jim sur les Allasatures indiennes, The Spord and the Flute; Fanais le projet de produire des films en Inde qui pour ralent convenir aux sensibilités occidentales. Cherchant des sujets, je demande à une amie, auteur dramatique, si l'idée l'intéresse... Non, merci. elle ne connaît rien à l'Inde, mais elle vient de lire un livre, The Householder (l'accession à l'âge adulte d'un Indien ingénuj, dont l'auteur est une certaine Ruth Jhabrala, qui, peut-êire... C'est alors que j'ai rencontré Ruth, que J'ai rencontré Jim, et que The Householder est devenu notre premier film, une simple conversation avait changé nos trois vies...»

> Tentons une question directe à James Ivory. D'où provient votre attraction ponr l'Inde? Avant qu' Ismail, qui ouvrait la bouche pour répondre à sa place, n'y parvienne, Jim entreprend, sans doute pour la millième fois, mais avec le bien-être renouvelé que procure l'évocation d'un souvenir très doux, de raconter le jour et l'heure de sa «cooversion» : «J'avais réalisé pour mon film de fin d'études un documentaire de vingt-huit minutes, Venise, thème et variations, le portrait d'une ville à travers les yeux des peintres qui l'ont représentée. Moi qui ne connaissais rien à l'Ecole vėnitlenne, je me suis passiannė pour Guardi, puis pour Canaletto. On me signale qu'un marchand d'art de San-Francisco a dans sa galerie, justement, des gravures de Canaletto. Jy vais, en achète une, très chère pour moi à l'époque, 100 dollars! Au fond de lo galerie, une grande table couverte de miniatures indiennes sorties pour un client. Si l'étais arrivé cinq minutes plus tard, elles auraient été rangées... C'est ca le destin. il agit souvent en douce, par petits coups qui n'ont l'air de rien. Oui, c'est vrai, ces coups discrets, peut-être ò cause de ce jour-là, j'aime bien les mettre dans mes films.

> » En tout cas, j'ai aussitôt été fasciné par la beauté de ces images, sans rien comprendre à leur signification. J'ai donc commencé à lire, à visiter toutes les expositions sur l'Inde, à écouter les premiers enregistrements de Ravi Shankar. En fait, chaque nouveau film est un apprentissage. » Si James ivory a rencontré très tôt le cinéaste indien Satyajit Ray, ce n'est pas par lui que les premières images de l'Inde lui sont parvenues. « C'est par le Fleuve, de Jean Renoir, que l'ayais beaucoup aimé. Mais ce n'est que plus tard, lorsque j'ai nu pour la première fois Pather Pantchali.

que le choc s'est produit, que tautes les connexions personnelles que je pouvais avair avec l'Inde me sont apparues. L'ai connu Ray, j'ai été chez lui, à Calcutta, sur ses tournages, à la première de ses films, le Salon de musique, et les autres. Tant et si bien que lorsque s'ai terminé The Householder, que j'étais là, assez perdu dans la salle de montage, à ne pas trop savoir comment coudre les morceaux ensemble, Ray est arrivé es, en trois jours, il a entièrement remonté le

» De même s'est-il penchè sur le problème de la musique, comme il le feruit aussi pour Shakespeare Wallah. Un compositeur avait èté engagé pour The Householder, et avait momentanément disparu. Satyajit Ray nous o danc propose d'écrire une portition. d'assembler et de réorchestrer des morceaux de musique indienne troditionnelle, nous étions faus de jaie. Mais vallà que le compositeur pressenti réapparut.

» Nous avans trouvé à ce dilemme une solutian habile. Comme le film o eu deux versions, une en indhi, une en langue anglaise, chacune a sa musique particulière! Ray était toujours très généreux, très encourogeont, un mensar. Son astitude poussait les gens à bien faire. J'essave aujourd'hui de le suivre sur ce point. Et je suis très heureux qu'on me reconnaisse quelques sacultés qu'il m'o en partie enseignées, découvrir sans cesse de nouveaux talents - des individus, pas des stéréotypes, - organiser des tournages qui reproduisent une structure de vie familiale, avec ce que ça comporte de bonheurs et de tensions. »

James Ivory a aussi cette faculté de prendre les auteurs du passé et de les rendre très proches de oous. « Forster n'a pas pris une ride. La lutte des classes existe toujours, et même de plus en plus. D'un côté, ceux qui ont l'argent; de l'autre, ceux qui n'en ont pas. Je crois que c'est cette « modernité »-là qui touche les Américains! Ils sont en train de faire un gros succès de Howards End. E.M. Forster et Henry James, dont j'ai adapté les Européens et les Bostoniennes, sont, d'autre part, des auteurs très « visuels ». Cela facilite beaucoup l'adaptation cinématographique, mais, en même temps, cela vous offre presque trop d'images! Je me sens, c'est vrai, en parenté avec Forster et James, ce sont mes cousins, en quelque sorte; Forster était comme un voyant qui écrirait le passé pour voir l'avenir, c'est sans doute pour cela qu'il n'a jamais, comme James, quitté le devant de la scène. »

quand tu l'es intéressé à eux. Après que Chambre avec vue est sorti, il s'est vendu 2 millions de livres. dont 100 000 dans les deux premières semaines d'explaitation. Alars que Forster n'avait vendu que 50 000 exemplaires dans toute sa vie. Le même phénomène est en train de se reproduire avec Howards End. »

Le parfum de modernité que l'on trouve dans Howards End n'est pas seulement dû aux dialogues mais à la façon dont les acteurs les disent. Emma Thompson, notamment, a un jeu si extraordinaire de franchise, de netteté. Elle joue « moderne », elle « est » moderne. A cette affirmation qui ne demande pas de réponse, James Ivory hoche la tête avec un sourire béat, comme si on venait de faire un compliment à un de ses enfants. Et si on insiste, si on lui dit que la fin du film, en particulier, est magnifique, dans cette campagne si férocement douce, avec cette lumière... il rit pour de bon : «Si vous saviez ce qu'on se démène pour arriver à ça! Ça ne sort pas toujours aussi bien: on a seulement eu de la chance ce jour-là, il n'a pas plu, le soleil s'est montré au bon moment. Howards Ends est, semble-t-il, un film agréable à voir, il a été agréable à tourner. Il y a des films heureux. »

Quand l'on s'interroge sur l'organisation du système de production, c'est alors, évidemment, Ismail Merchant qui reprend la parole. « Une équipe très homogène, très soudée. Nous trois, Jim, Ruth et moi, mais oussi le même compositeur, Richard Robbins, les mêmes costumiers, Jenny Beavon et John Bright, depuis dix-sept ans. Cela permet de rêver au prochain film pendant qu'on en tourne un. Ainsi nos costumiers mettaient du matériel de côté pour Howards End depuis trois ans. Et John Bright, dernièrement, o acheté dans une vente aux enchères une robe du XVIIIsiècle pour notre film en préparation. Il se tournera en France et portera sur les cinq années que Thomas Jefferson a passées à Paris.»

Comment? Quoi? Quelle robe? James Ivory n'est pas au courant. Est-elle en boo état? Pas trop petite, au XVIII<sup>e</sup>, ils n'étaient pas grands... Ismail lui envoie quelques gestes apaisants, et lève les bras au ciel lorsqu'on lui demande si toute cette équipe régulière est salariée de l'entreprise Ivory-Merchant, « Salariée, grands Dieux, non l'Ils nous rejoignent film après film, et loissent souvent tamber autre chose pour être avec nous. L'envie d'être ensemble, encore une fois, compte plus que le cachet ». On ne sait pas très bien comment prendre ca... Uo petit souffle frais de paternalisme souffle sur la conversation, mais Ismail Merchant ne se démoote pas : « La crise du cinémo? Elle est en grande partie là. Les budgets sont devenus fous. Les stars, les metteurs en scène, les agents, les avocats, ant perdu la tête. J'ai entendu dire qu'un budget de 36 millions de dollars avait été débloqué par un studia pour un premier film, c'est une aberration... »

James Ivory intervient. Qui? Qui a touché ça? « Je te donneroi le nom», dit Merchant, qui ajoute : «L'économie du cinémo aux Etats-Unis est devenue incontrôlable. Des films à 30 millions auraient pu être faits pour 8 millions. Retour à Howards End o coûté 8 millians de dollars; les critiques ant écrit qu'il ressemble à un film de 30 millions de dollars. Nous travaillons plutôt avec un distributeur anglais qu'avec les studios ou les producteurs américains. Roger Windgate est avec nous depuis vingt-deux ons. Il nous aide hors du territaire des Etats-Unis, mais il faut évidemment financer nos films. Pour Howards End, nous avons eu beaucoup de malchance, suivie de beaucoup de chance. A la fin du tournage - le film devant être distribué par Orian Classics qui venait de foire faillite, - tous nos associés étaient en difficulté. Des Japonais qui ne nous ovaient jamais fait signe nous ont aidés à nous en sortir, ce qui o poussé Sonny Classic à emboîter le pas. Or, et c'est bien ca le cinéma, les nouveaux responsables de Sonny n'étaient autres que ceux qui venaient de quitter Orion!»

Si on leur demande à qui appartiennent les droits de leurs films, les deux hommes, pour la première fois, répondent d'une seule voix : « Nous sommes propriétaires de notre catalogue à 90 %. » Et James ivory précise : « Nous nous sommes parfois associés aux studios, c'est confortable, mais on peut se débrouiller sans eux. Jefferson sera à nous. » Et il rêve un instant «à cet homme paradoxal, cet Américain par excellence bien qu'il fût aussi anglais, parce que, en ce temps-là... Cet homme qui rédigea la déclaration d'Indépendance, mais dont le bien-être financier fut lié à l'esclavage et qui achesa la Louisiane à la France pour une poignée

DANIÈLE HEYMANN

Ismail Merchant intervient vigoureusement : « Dis plutôt qu'ils sont revenus sur le devant de la scène (1) Elément cité dans un très beau livre illustré, The Films of Merchant Ivory, publié aux Etats-Unis par Robert Emmet Long, dont une traduction en français est imminente.



测数 300 法。 Mittatu :2 -

Marin A **建筑** 

10 to 20 ...

100 P. F. 1 (1985)

and the large

5, 4,77.35

TOKOWA (E.

-11-em/

and the second state of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

-1 . . 22

7 .. 4

10 m 20 m

....

10 July 18 18 18

1900

1

52

or see

. .

-

إختشا المتعارب

. . .

. 1948 W

The second

and read in the later. THE PERSON NAMED IN The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa No. of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of The second second -Comment of the second W 6 2 2 

- فالشيان

\*\*\* 

The second second 18.00

Sidney Lumet

# DANS LE SHTETL DE BROOKLYN

Devant la petite salle de projection de la MGM, dans Manhattan, le réalisateur Sidney Lumet fait les cent pas. Ses films ont beau avoir remporté une trentaine de nominations aux Oscars, le trac est son vieux copain. Avant le Festival de Cannes (où le film sera projeté en compétition le 14 mai), Sidney Lumet présente « A Stranger Among Us » en public pour la première fois, l'histoire d'un meurtre dans la communauté juive de Brooklyn.

OUR tromper son impatience, Sidney Lumet égrène quelques souvenirs de Cannes. L'année 1982 où il fut juré. L'année 1990 où il revint rendre hommage à Akira Kurosawa. L'année 1962 où, pour la première fois dans l'histoire du Festival, quatre acteurs d'un même film remportaient collectivement le prix d'interprétation (Katharine Hepburn, Ralph Richardson, Dean Stockwell et Jason Robards Jr pour le Long Voyage au bout de la nuit). En 1992, il s'amuse de voir A Stranger Among Us en compétition avec The Player, de Robert Altman, un film

«A l'époque, explique-t-il, le producteur David Brown ne disposait que d'un budget de 6 millions de dollars, je ne pensais pas pouvoir réaliser le film en dessous de 9 millions personne ne prenant de salaire (on n'en prend pas dans des cas comme ça). – et il était évident que nous n'aurions jamais l'appui d'un studio. Je sais que Bob l'a fait pour 8. Chapeau! Je suis ravi de ne l'avoir pas tourné, car à mon avis Altman convient infiniment mieux à ce type de projet. Il n le sens des fresques amples et sauvagement comiques, il sait brillamment en contrôler la fulie : revoyez M.A.S.H. revoyez Nashville, dans ce dumaine, c'est un moitre incon-

Il y a au moins deux Sidney Lumet : celui qui aime porter à l'écran des pièces de théâtre, Equus, le Long Vovage au bout de in nuit, Vu du pont. Et celui qui, peut-être mieux que personne, connaît le pavé (et les basfonds) de New-York. Quand nn a été pauvre, aime-t-il répéter, on ne l'oublie jamais. La question n'est pas : la vie est-elle juste? On sait qu'elle ne l'est pas. Mais plutôt : si ie n'ai rien, ai-je au moins une chance d'entrer dans la course?

Aussi a-t-il créé toute une galerie de combattants solientoure, qui se battent lorsqu'ils estiment avoir raison. textes de la Cubale.

Cela remonte à Douze hommes en colère (Henry Fonda, juré isolé persuadé de l'innocence d'un accusé), cela s'incame surtout dans Frank Serpico, l'officier de police qui, refusant de toucher des pots-de-vins révéla le pot aux roses. Sans oublier Robert Leuci, ancien flic corrompu qui balance ses collègues (Prince of the City); ou John Wojto-wicz, braqueur maladroit qui s'attaque un jour à une ban-que pour trouver l'argent qui permettra à son amant de se transformer définitivement en femme (Un après-midi de

Devant l'entrée de la salle de projection, Sidney Lumet continue d'accueillir les spectateurs, recrutés « dans les écoles de mes petits-enfants » grâce à des petites annonces dans le bulletin des associations de parents d'élèves. « Ils ne savent absolument rien du film.»

Fils d'acteur, Lumet faisait ses premiers pas sur scène « des l'âge de cinq ans!». Il jouait Jésus dans Journey to Jerusalem; il fut, âgé de douze ans, un «Dead End Kid» à Broadway (la pièce Dead End, une des premières à traiter du « mal de vivre des teenagers », fut portée à l'écran par William Wyler, avec James Cagney). Dans One Third of n Nation, il était le petit frère de Sylvia Sidney. Ce fut sa première et unique apparition au cinéma, et le dernier film tourné aux studios Astoria de New-York, avant que l'armée les réquisitionne pour la deuxième guerre mundiale. Trente-six ans plus tard, en 1977, devenu metteur en scène, Lumet devait rouvrir les studios pour y tourner The Wiz, son remake du Magicien d'Oz avec Diana Ross et Michael Jackson. Il avait longtemps auparavant mis fin à sa carrière d'acteur, en 1946, avec A Flag Is Born, de Ben Hecht, où il remplaçait... Marlon

La projection commence. Générique : la caméra glisse sur l'East River, remonte, découvre en hélicoptère les gratte-ciel de Manhattan. L'auditoire se détend : le terrain est familier. Surprise, l'hélico vire à gauche, franchit le pont et, se détournant de Manhattan, plonge dans un autre univers. Géographique : le faubourg de Brooklyn. Mental et culturel : celui des communantés hassidiques, ces juifs orthodoxes qui vivent à Brooklyn mais travaillent à Manhattan, dans le quartier des diamantaires, 47º Rue. Un univers dans lequel plongera le détective Emily Eden (Melanie Griffith), enquêtant sur le meurtre d'un jeune tailleur de diamants. Pour débusquer l'assassin, elle «devient» une rassid, et, pour éviter toute question indiscrète, se fait passer pour une « revenante » (au sens littéral du terme : celle qui revient). Au cours de son enquête, elle découvrira une culture différente, une autre façon d'aimer... Le film s'onvre dans une yeshiva, où des enfants suivent un cours de chants sacrés hébraïques...

grandes stars du théâtre yiddish. « De la 14 Rue à Houston Street, la 21. Avenue était, dans les années 20, une artère extrêmement vivante, explique Sidney Lumet. Il v avait quatorze théâtres, la saison durait quarante semaines, il y avait sept ou huit journaux juifs, la vie culturelle juive était très intense à New-York.»

Le monde dans lequel il a grandi, cependant, ne ressemble en rien à celui de la communauté hassidique. «La langue est la même - le yiddish - mais les différences sont énormes. Les rassidim sont les intégristes de la vie juive, ceux qu'aux Etats-Unis mous appelans les fondamentalistes. Le mouvement hassidique est né il y n environ deux cents ans, dans la vie des shtetl, ces communautés nù vivaient la majorité des juifs pauvres en Pologne et en Russie. Chaque aspect de votre vie est règi par des règles : celle de la Tarah (en gros la Bible), celles du Talmud taires, des types en décalage avec le mande qui les (l'argumentation éthique), avec, pour prolongement, les

» C'est une religion très... pratique, Pragmatique, dans un certain sens. Tout est à votre portée. Les Dix Commandements? Oui, on peut vivre comme ça. On mène une vie propre parce qu'on... mène une vie propre. Question de morale. Pécher, c'est enfreindre une loi morale. Dans le christianisme, c'est enfreindre une loi religieuse. Il n'y a pas d'issue dans le judaisme, pas de récompense - on ne va pas au paradis - et pas d'échappatoire : on ne s'en sort pas par la confession (qui n'existe pas), on change de style de vie. Dur. Mais c'est cette dureté qui l'a maintenu en vie. »

Les sectes bassidiques tiraient leurs noms des villes où elles avaient pris racine : la secte des lubavitcher venait de Lubavitch, celle des bobovitcher de Bobovitch. Lorsqu'en 1920 il se fonda une secte hassidique à Boston, elle prit pour nom bostoner. Chaque secte interprète la Torah à sa même pas la télévision. » façon. « Bien que le texte doive être pris à la lettre, explique Lumet, il y n toujours place pour l'argumentation, et Dieu sait si les juifs savent argumenter. » Ces divergences se traduisent bientôt physiquement, « Les hubavitcher portent des feutres fedoras. Les bobovitcher mettent des socquettes blanches et des pantalons qui s'arrêtent juste au-dessous du genou. Ils ont tous, pour cela, leurs raisons, trouvées dans la Torah et le Talmud.»

De la salle de projection s'échappent... des éclats de rire. Lumet sourit, les ressorts de la comédie functionnent. Quoique l'on ait du mal à associer intégrisme et humour. « Erreur, estime Lumet. Grâce à mon père, j'ai rencontré des mon plus jeune âge des écrivains du shtetl. Shalom Aleichem est l'un des êtres les plus drôles que je connaisse. Cet humour fait partie de la tristesse de la vie juive, et il touche même les fondamentalistes.»

Pour Lumet, le peintre Marc Chagall est la meilleure illustration de cette culture. « Chagall peint constamment la vie des shtetl. Les couples sont toujours mariés en plein air, conformément à la loi-hassidique. Les êtres humains ont des têtes d'animaux - chevaux ou coqs, - parce que la règle interdit la reproduction du visage humain. » Ainsi, aucun des acteurs de Stranger Among Us n'est rassid. Aux

côtés de Melanie Griffith - « Je savais qu'elle pouvait être dure, mais elle avait en elle la vulnérabilité de cette femme face à une culture», - Lumet est particulièrement fier d'avoir, pour le rôle d'Ariel, découvert Eric Thai : « Il n'avait jamais rien fait, ni théâtre ni cinéma, il n'avait jamais suivi un cours de théâtre, il faisait des tours de magie dans des surprises-parties pour enfants. Il fallait quelqu'un qui puisse dire à la fois : « Je suis le prochain rebbe » et « je suis encore vierge » sans être, dans un cas comme dans l'autre, ridicule. Il fallait de l'honnêteté, de la douceur et une grande dignité. Il les avait.»

Lumet a-t-il montré le film à la communauté hassidique? « Non. Ils n'ont même pas lu le scénario. Ça ne lesintéresse pas. Ils ne vont pas au cinéma, ils ne regardent

Lumet le New-Yorkais cherchait-il depuis longtemps à explorer cette communauté? « Pas vraiment, mais j'étais intrigué par le nombre de scénarios qui me parrenaient sur le sujet depuis quatre ou cinq ans. Nuls, tous - il était évident que les auteurs n'y connaissaient rien. Le scénariste Robert Averech, juif orthodoxe, s'y connaissait, ça se sentait des la première page

» Je ne suis pas un juif religieux. Je ne crois pas en Dieu; je n'y ai jamais cru. Et plus je vieillis, moins j'y crois - je ne me vois pas opèrer une conversion de dernière heure sur mon lit de mort. Mais je me sens et m'affirme délibérément juif en présence d'un antisémitisme dont la croissance à l'heure actuelle me paraît terrifiante, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. :

» A Stranger Among Us me donnait l'occasion de penetrer un milieu juif - j'aurais pu faire un film sur Hollywood ou la haute bourgeoisie de Cleveland - en choisissant la tranche la plus difficile à accepter, les rassidim « Ges gens-là sont embarrassants», dit Levine, le flic juif parte naire de Melanie. Et c'est une attitude que beaucoup de



Sidney Lumet pendant le tournage de son film.

# « BENNY'S VIDEO» de Michael Haneke

#### UATORZE ans, ban élève, juli visage calme de garçon bien élevé, Benny est un cinglé de vidéo, au point d'avnir occulté les fenêtres de sa chambre, d'y avoir placé une caméra qui projette sur nn écran l'image du dehors. Ses parents, qui gagnent bien leur vie, lui nnt nffert tout le matériel nécessaire. Ils possèdent une ferme nù ils vont parfois en vacances. Un jour, Benny y a filmé l'abattage d'un porc. Il repasse souvent la bande, la remnnte, s'attarde sur cette seconde nù l'animal est encure vivant. Juste avant le coup de pistolet.

Benny et ses parents habitent une maison spacieuse et confortable, avec au mur des reproductions, des affiches d'expositions, lls forment une famille unie. Sur aucun point ils ne sont déshérités. Ils possedent la maîtrise d'un langage complexe.

Benny's Viden est le second long métrage cinéma du réalisateur autrichien Michael Haneke - par ailleurs scénariste, metteur en scène de télévision et de théâtre, - dont le premier, le Septième Continent, a été invité par la Quinzaine des réalisateurs en 1988. On y voyait également une famille bien élevée, affectueuse et unie, dans une maison en ordre, fonctionnelle, décorée avec un goût sans audace. Un jour, ensemble tous les trois, le père, la mère, la fillette, sans un mot, sans s'énerver, ont cassé, déchiqueté tout ce qui pouvait l'être, et ont pris du poison. Les premiers pays étrangers ayant acheté le Septième Continent ont été le Japon et la Suède, « les plus en pointe pour ce qui est de la froideur », dit Michael Haneke. L'un et l'autre film sont marqués par la froideur d'un récit ascétique, par la pureté, l'orgueilleuse beauté d'une esthétique dépouillée : « Je socalise mon attention sur le détail qui va faire dévier le sens de l'image », précise le cinéaste, admirateur de Robert Bresson...

La bourgeoisie se cachait derrière les mots, elle se cache désormais derrière les images. La réalité se cache derrière l'univers virtuel de l'électronique. La famille, même unie, affectueuse, ne parvient pas à cacher les affres de la solitude. Michael Haneke, découvert par la Quinzaine des réalisateurs en 1988 avec « le Septième Continent », y revient avec la simple et terrible histoire d'un adolescent fou de

famille : « Je désigne les plaies du monde où nous vivons. La cellule samiliale en est seulement la représentation concentrée. Je ne suis ni missionnaire ni révolutionnaire. J'observe les dégâts causés par l'individualisme, par le capitalisme, et je montre des gens à Il prétend ne pas avoir de comptes à régler avec la la fois coupables et victimes. J'éprouve une énorme

compassion pour mes personnages. Je ne sais pas si, comme on me l'a souvent dit en citant Thomas Bernhard, les auteurs autrichiens sont de grands dépressifs. Je ne crois pas d'ailleurs que, chez nous, la bourgeoisie suit spécialement névrosée. Peut-être avons nous, plus extrême que chez certains autres, le sens de ce au'il convient de faire et de dire, la tradition des comportements bien-pensants. »

Michael Haneke a adapté pour la télévision une muvelle d'Ingeborg Bachmann, il a en projet un film inspiré de la Pianiste, d'Elfriede Jelinek - deux femmes auteurs, plus vinlentes que depressives. Il a réalisé une émission - récompensée par le ministère autrichien de l'éducation : Épitaphe pour un meurtrier. « Dans les six derniers mois, quatre jeunes gens de bonne famille ont été arrêtés pour des crimes sans motif évident. J'ai filmé un talk show très célèbre où l'an commente l'actualité. Ce jour-là, toutes sortes de personnalités étaient réunies et se posaient la question : « pourquoi ces meurtres ? » J'ai simplement fait intervenir dans la discussion des extraits de tous les programmes qui passaient le même jour, sur nos deux chaînes. C'était d'une grande brutalité. »

Avec Benny's Video, on vnif que l'opinion de Michael Haneke sur le monde ne s'est pas améliorée. Car un iour, par jeu, l'adnlescent - Arno Frisch - tue au pistolet d'abattage une fille - Ingrid Stassner dont il vient de faire connaissance et qu'il a invitée chez lui. Un jeu idiot, du genre « chiche que tu le fais pas ». La fille elle-même n'est pas claire, son attitude dénote - furtivement - nn malaise inconscient. Naturellement, Benny a laissé la caméra en marche, il ne l'arrête jamais. Naturellement, l'accident se passe hors champ. On entend les cris, les détonations, on ne voit rien. L'art de Michael Haneke consiste à donner une sensation d'absence, de frustration.

L'adulescent a tné. Même s'il pent remnnter la bande où sont enregistrées les traces du meurtre pour retrouver le regard vivant de la fille, il ne peut pas retrnuver la vie. Pnur nne fnis, la réalité et son image, sa « représentation virtuelle » ne correspondent plus. Benny se trouve devant un gouffre. Il tente d'attirer l'attention de ses parents, et finit, non par leur parier, mais par leur faire voir et écouter la bande du menrtre. « Auparavant, la bourgeoisie se cachait derrière les mots. A présent, elle se cache derrière les images », commente Michael Haneke. Peutêtre Benny attendait-il de son père une directive, une punition, une explication? Mais le père - Ulrich Müshe – cherche seulement à échapper aux conséquences de l'acte. Il envoie Benny et sa mère -Angela Winkler - en Égypte pendant qu'il se débarrasse du cadavre. Naturellement, rien n'est montré, rien n'est clairement dit - et ces gens habitent Vienne, la ville de Freud.

Quand Benny revient d'Égypte, c'est comme si rien ne s'était passé. Mais les fenêtres de sa chambre ne sont plus occultées. Il n'y a pas plus dernière les vitres que la simple réalité : un mur. Et, chez le garçon, quelque chose comme de la haine, comme une intense déception, comme un refus global. Il va à la police, fait écouter la bande où son père expose son plan pour se débarrasser du cadavre.

« I'ai introduit un choral de Bach, les paroles sont importantes : « Malgré la peur, je suis là et ic chante dans la plus totale sérénité. » Dans le Septième. Continent, on entendati le Concerto pour violon de Berg, qui comporte une citation de Bach. C'est du vieil allemand. Une prière, elle dit à peu près : « Mon Dieu, emmenez-moi, je n'en peux plus. » Es ist genug - C'en est assez ».

COLETTE GODARD

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR ACTOR OF MALES IN The latest the second second

0222:--

Extended to

A service ...

Out.

K. E. ...

Tage .

The same

Alexander ....

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

The .

N. Carlotte

Sales -

Maria Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa 五五年 Michigan Services Manager Victoria Company Description of the second The same and the Maria and American Born Falls The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa The state of the same the

Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic The second second Sile to the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same o The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Service Annual Control of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the P (A) (A) (A) (A) Contract to The state of the second

TO TO RECIPE A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH 477 W 7884 -DRIVE MA - Clark or deligning The state of the same 140 The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa State of the last

A CONTRACTOR THE REAL PROPERTY. To the same of THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P 一种 學學 PAGE 1 Sample State of S-ANNEL M

# LES RICHES HEURES DE JULES ET SATURNIN

A travers deux des plus grands, Jules Berry et Saturnin Fabre, le Festival de Cannes présente un hommage aux seconds rôles qui furent la chair et le sang du cinéma français « classique », celui qui faisait la part belle aux acteurs et aux dialogues.

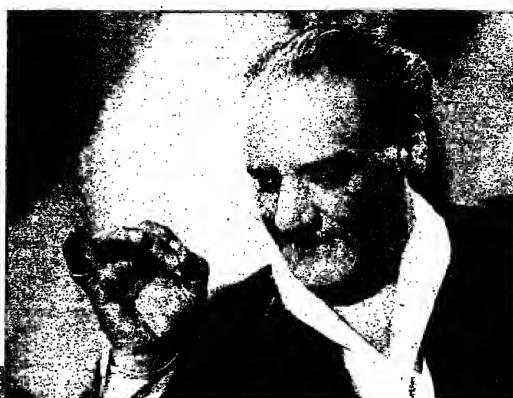

EL PROPERTY CON The same Mary Agreeme

ES professionnels les appelaient «acteurs et actrices de complément ». Cétaient les seconds rôles, audessus des figurants, en dessons des vedettes. Vedettes, il arriva pourtant à certains, certaines, de le devenir aux yeur d'un public qui appréciait leurs emplois typiques, leurs voix, leurs visages, et aimait les voir et rappies Rantantement démochaient, parfois un personnage de pacuner plant

Des débuts du parlant à la nouvelle vague, les seconds rôles ont magnifiquement servi un cinema français qui faisait la part trelle aux scénaristes dialoguistes et aux acteurs. On écrivait alors de vrais textes pour les cométourner une seule scène. Les acteurs de complément ont créé des figures, des caractères qu'on n'oublie pas. Le Festival de Cannes rend hommage à deux d'entre eux, parmi les plus populaires : Jules Berry et Saturnin Fabre. Et, du même coup, à ceux et celles qui, dans les films choisis, partageaient avec eux l'interprétation (1).

C'est un hasard sans doute, mais Jules Berry et Saturnin Fabre naquirent tous deux en 1883, l'un à Poitiers, l'antre à Sens. Ils appartiment à cette génération saisie par le music hall, le café-concert et le théâtre (Saturnin Fabre joua même l'opérette) et qui en garda le culte du verbe et du geste, le goût de la composition. Ils traversèrent le cinéma muet sans trop y attacher d'importance. Le parlant les attira et ne les lâcha plus. Agés, chacun, de quarante-sept ans en 1930, ils n'ont, bien sûr, jamais fait partie des «jeunes premiers». Leurs emplois s'accordaient mieux à leur image d'hommes murs.

Cela n'empêcha pas Jules Berry de miser sur la séduction, à une époque où les spectatrices n'appréciaient pas vraiment les freluquets trop gominés, ni chair ni poisson, en un temps où Danielle Darrieux épousait Henri Decoin, et Annabella, Jean Murat (ils avaient une vinstaine d'années de plus qu'elles). Une brillante carrière dans le théâtre de boulevard avait déià affiné, chez lui, un physique d'homme à femmes tiré à quatre épingles, à l'œil d'oiseau de proie, aux traits de noctambule, au sourire pervers et prometteur. Séducteur, il le fut, jusqu'en jouant, avec excès, les canailles. Ce n'est pas pour rien qu'Abei Gance, dans le Voleur de femmes (film rarissime tiré d'un roman de Pierre Frondaie), en fit Zadoc Torner, louche aventurier de l'amour.

Saturnin Fabre, hii, était l'excentrique par excellence. Pas beau, affligé d'un grand nez, irrésistiblement comique, il cultivait la folie comme autrefois les bouffons de cour. D'une diction fausse, il fit un style, boulant les mots ou les détachant avec la technique scolaire d'un élève du Conservatoire, vrillant les aigns jusqu'au dérapage avant de faire sonner sa voix cavemeuse. Il avait aussi d'étranges fueurs dans les yeux. S'il faisait beaucomp rire, il était capable de camper une fripouille à donner la chair de poule.

Les teaues vestimentaires de Saturnin Fabre défiaient les modes et les époques (comme les corsets à busc, les dentelles et les robes descendant toujours aux chevilles de l'impayable Marguerite Deval, visille dame poudrée et frisée en caniche). Fabre, cet humoriste délirant, a écossaise a été réédité à la fin des années 80 dans la raconté sa vie, sa carrière théâtrale et cinématographi- collection Ramsay « Poche cinéma ».

que, ses amours tumultueuses dans Douche écossaise, biographie d'un certain Ninrutas Erbaf (patronyme à lire de droite à ganche!). Pas besoin de trop solliciter ce récit décoiffant pour y déceler quelques blessures secrètes (2). Saturnin Fabre garda, an cinéma, son masque comique jusqu'à sa mort, en 1961.

Dans Messieurs les ronds-de-cuir, il tient le rôle de Letondu, un employé toqué de «ministère des dons et lege». Ses cheveux remontent en comes du diable et il jone du cor de chasse en tricot de corps dans un bureau où s'empilent des dossiers poussiéreux. Superbe, cette réplique de Letondu : «Le philosophe qui a dit : «Faurais la main pleine de vérités, je me garderais bien de l'ouvrir » est un lache.»

Yves Mirande avait adapté le roman de Courteline, mais Fabre aurait più anisi bien grienter estle imprécation: Il est notoire que Jules Berry et lui improvisaient à l'occasion, soit que leur mémoire les trahisse, soit qu'ils aient été brusquement inspirés. On a dit que Jules Berry portait ses manchettes de chemises retroussées sur les manches de veste parce qu'il y écrivait des bribes de texte. Ils ne trahissaient pas pour autant leurs dialoguistes. Saturnin Fabre fonçait dans le tas, pour éviter les «blancs», les «trous». Jules Berry, plus enveloppant, y allait d'effets de voix, de sourres, de mots répétés avec diverses intonations en faisant papillonner ses mains d'escamoteur, jusqu'à ce que le fit se renoue.

De la scène au studio, Saturnin Fabre et Jules Berry furent de grands artistes. Berry poussa le «jeu» à l'extrême, jusqu'aux champs de courses, aux cercles et aux casinos, où il flambait ses cachets. Joueur integral, il perdait des sommes énormes sans qu'un seul pli dérangeat jamais le chie de ses smokings. Il mourut, ruine, en 1951, sans s'être jamais plaint. Ses plus grands rôles - Fescroc Batala du Crime de M. Lange, Valentin, le machiavéfique dresseur de chiens du Jour se lève, et le diable des Visiteurs du soir - furent des rôles antipathiques. Même durant le méphistophélique « Mais c'est leur cœur que l'entends, leur cœur qui bat... qui ne cesse de battre, leur cour qui bat..., qui bat... » par lequel s'achève les Visiteurs du soir; il parvenait à émouvoir.

Jules Berry et Saturnin Fabre ont souvent tourné dans les mêmes films, sans forcément s'y rencontrer. Au générique de Marie-Martine, ils viennent tout de suite après Renée Saint-Cyr. la verlette. Jules Berry a un rôle important, celui de Loic Limousin, romancier du fait divers à scandales, fouineur de poubelles et maître chanteur. Saturnin Fabre n'a qu'une séquence avec Bernard Blier. L'oncle Parpain, vieil original, habite à Paris une maison où il n'a pas fait poser l'électricité « parce au il ne comprend pas d'où cela vient ». Son « Tiens ta bougie... droite!» qu'il adresse à son neveu distrait chaque fois que celui-ci laisse pencher son bougeoir est devenu un mot de passe cinéphilique, transmis de génération en génération depuis 1942.

Que resterait-il du Camion blanc, extravagante guerre de succession entre les gitans du Nord et du Sud en France si Jules Berry n'y rivalisait pas d'astuces avec le bonnasse Charpin, pour une fois voué à un rôle de «méchant», si Marguerite Moreno n'y interprétait pas la reine des gitans accompagnant la déponille de son maridans un camion mastodonte servant de corbillard, si

(1) Lire les deux ouvrages d'Olivier Barrot et Raymond Chirat: les Excentriques du cinéma français, éd. Henri Veyriet, 1983; Inoubliables!, éd. Calmann-Lévy, 1986.

(2) Publice en 1948 aux éditions Fournier Valdes, Douche

Mila Parély ne se présentait pas, au tournant, en respectabilité d'un mariage blanc. Lors de la présentaespionne et femme fatale?

Sacha Guitry, auteur-acteur-metteur en scène qui adorait le théâtre et les acteurs, fit de Ils étaient neuf célibotaires une époustouflante comédie à sketches, où il tient la vedette avec Elvire Popesco. Passe, pour des scènes savourenses truffées de rebondissements, presque tout le Gotha des seconds rôles: Max Dearly, Marguerite Moreno, Victor Boucher, Betty Stockeld («PAnglaise du cinéma français»), Sinoel, Gaston Dubosc, Marguerit Deval, André Lefaur, Margnerite Pierry, Pauline Carton,

Saturain Fabre, fidèle à sa réputation de toqué, y joue un aristocrate au cerveau fêle, tombé à la cloche, Adhémar Colombinet de la Jonquière, apparié, par les intri-Pierry, patronne de bordel huppé qui a besoin de la

tion, il lui demande sa photo en première communiante. Plus tard, parti de son hospice de vieux célibataires, Adhémar se présente chez Madame et, plus illuminé que jamais à la vue des filles qui se présentent au salon, croit avoir affaire à une famille nombreuse... Chez Guitry, les comédiens s'amusent entre eux. Et quels comédiens!

JACOUES SICLIER

\* Films présentés à Cannes : le Camion blanc, de Léo Joannon (1942) et le Voyageur de la Toussaint, de Louis Daquin (1942), avec Jules Berry; Messieurs les ronds-de-cuir, d'Yves Mirande (1936), et Ils étaient neuf célibataires, de Sacha Guitry (1939), avec Saturnin Fabre; le Voleur de ues de Guitry, ici aventurier mondain, à Marguerite femmes, d'Abel Cance (1937), et Marie-Martine, d'Albert Valentin (1942), qui réunissent les deux acteurs.



Natalie Cole tel père, telle fille...



EN CONCERT À L'OLYMPIA LE 26 MAI À 20H30









A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

-

# D'ELDORADO

THRISTOPHE COLOMB et ses célébrations ne L'année des célébrations du cinquième sont qu'un prétexte. Le continent qu'il s'agit cette fois d'explorer est un immense répertnire musical que l'on croyait définitivement oublié. Les Indiens Chiquitos et Mnjos, éduqués par les jésuites comme nn le voit dans le film Mission, conservent aujourd'hui pieusement la tradition et les partitions d'œuvres baroques dont la musicologie s'est emparée pour les ramener à la «civilisatiou».

«La première sois, ça sonne horriblement saux, on n'y comprend rien. A la seconde écoute, on commence à discerner des mélodies, des rythmes. A la troisième, on reconnaît des allures, des tournures de la musique baroque européenne. » Alain Paquier l'a tellement raconté, son conte de fées, qu'il n'entrevoit même pas notre perplexité. Bon, semble nous dire son regard de baroqueux de la première heure, c'est incroyable, c'est miraculeux mon histoire, mais ce n'est pas la mer à boire. Juste une mine d'or déconverte par quelques musicologues allu-més, quelque part entre Brésil, Bolivie et Paraguay. Une musique composée il y a deux siècles et plus, qui ne se serait pas endormie au fond de la forêt amazonienne,

De quoi doit-on davantage s'étonner? Que ces musiques résonnent bientôt à nos oreilles telles qu'elles furent exécutées à la grande époque de la colonisation espagnole (il fallait bien que la curiosité musicologique atteigne le continent sud-américain, ne serait-ce que dans la foulée des commémorations du cinquième centenaire) ou que ces musiques soient suffisamment entrées dans les mœurs, dans le cœur des Indiens Mnjos et Chiquitos pour qu'ils l'exécutent encore? Chaque année, pour la fête de saint Ignace de Loyola, ils sortent de la forêt avec la partition sous le bras, partition qu'ils ne savent plus lire mais qu'ils se sont transmise d'oreille en modifiant peu à peu le style vocal, le rythme, l'instrumentation. A tel point, comme le décrit Alain Paquier plus haut, qu'une oreille européenne doit s'y reprendre à trois fois pour y retrouver ses marques.

Les Indiens d'Amazonie avaient un tel culte pour ces musiques qu'ils en ont recopié les partitions de génération en génération en ignorant totalement leur signification. La chapelle de San Ignacio de Mojos, en Bolivie, possède toujours son «chœur céleste», formation d'instrumentistes et de chanteurs indiens, qui se produisent tous les dimanches et les jours de fête. L'église possède aussi ses archives musicales où ont été retrouvées quelques-unes des œuvres qui vont revivre aujourd'hui. Sans ces anonymes copistes, incapables de reconnaître un sol d'un do, l'opération Chemins du baroque vers un continent musical à peu près ignoré serait toujours en friche. L'itinéraire ira de Sarrebourg à Versailles, de Séville à Mexico. L'Association française d'actinn artistique, principal mécène, en fait l'équivalent, pour la musique savante, de l'opération Cargo 92.

Pourquoi tant de ferveur, tant d'abnégation pour un patrimoine d'origine européenne chez des populations centenaire de la découverte de l'Amérique latine est l'occasion de révéler au grand public le fruit des recherches menées depuis plusieurs années sur la redécouverte d'un patrimoine musical méconnu et

impressionnant : ces œuvres sacrées que jouaient au dix-huitième siècle Indiens et Européens dans les grands centres de la colonisation. Une série de manifestations exceptionnelles (concerts et exposition) est organisée à Sarrebourg, à Versailles et à Paris par le Centre de musique baro-que de Versailles, l'éditeur discographique K.617, la fondation Paribas et l'Association française d'action artistique.

Rappelons-nous Mission, le film de Roland Joffé. On y voit Jeremy Irons, père jésuite, apprivoiser au son de sa flûte d'intraitables Indieas. Après le massacre de la tribu par les colons espagnols et portugais, on voit un . Il attribua aux instruments le rôle de doubler les voix et jeune autochtone agripper un violon (baroque?) et l'emmener dans sa pirogne. La mémoire de ces jésuites mélomanes qui défendirent les Indiens contre l'esclavage et leur apprirent à chanter les vêpres se célèbre dans le film au son de musiques savantes qui pourraient bien avoir été inspirées à Ennio Morricone par quelque partition entendue à San Ignacio de Mojos...

Les villages indiens fondés par les jésuites s'appellent des «réductions». Dix villages de Chiquitos furent construits, à partir de 1691, dans l'Ouest de la Bolivie, près de la frontière brésilienne. La douzaine de réductions mojos entreprises après 1675 en Bolivie amazonienne dounèrent lieu à des travaux d'irrigation et d'aménagement du sol aussi monumentaux que ceux

Le but des jésuites était d'évangéliser en gagnant la confiance et la sensibilité de ces populations. Ils apprirent donc leurs dialectes pour mieux communiquer avec elles. Ils leur apportèrent en échange leurs musiques religieuses; non pas ces polyphnnies mnnumentales en latin destinées à jeter de la poudre aux yeux des mécréants dans les agglomérations urbaines; ni même les villancicos, ces «chants de vilains» chantés en espagnol sur des sujets plus quotidiens dans tout le territoire de la colonisation.

La musique des missions avait deux versants : l'un pragmatique, l'autre humaniste. Ce furent, d'une part, de petits cantiques, simples chansons chantées sans dis-

indiennes dont certaines, comme celle des Guaranis, ont été à peu près exterminées au dix-nervième siècle, qui résurrection. La rhétorique musicale baroque qui caracténe reconnaissent pas l'existence des frontières bolivicames, argentines ou paraguayennes après des guerres plifiée: sa compréhension n'est pas liée à la connais-d'indépendance dont ils ne conçoivent même pas le sance d'un code complexe. L'expression est simple et sens, qui ne répondent aux tentatives d'intégration directe. Les tensions musicoles réduites au minimum, les qu'en reculant toujours un peu plus dans la forêt? rique, Zipoli eut peu souvent recours à l'écriture polyphonique. Il limita le contrepoint au minimum indispensable, réduisit la longueur et la difficulté des parties solistes. limita leur indépendance.

» Ses formes musicales préférées sont récitatives et rhapsodiques. Il s'agit de véritables mosaïques de petits fragments à peine différents les uns des autres, qui comportent des solos, des chios, des chieurs et des ritournelles. Cette musique ne donne jamais l'impression d'une direction dominante ou de point culminant : on croit se trouver devant une musique du dix-sentième siècle vue par un compositeur du siècle suivant » Zipoli : le premier des post-modernes?

Chaque village guarani, mojo nu chiquito possédait, disions-nous, son chœur et son ensemble instrumental. Les œuvres de Zipoli et de ses émules avaient bean relever d'une rhétorique simplifiée, elles bénéficièrent d'exécutions de hant niveau, a Ils jouent tous les types d'instrument dont on se sert ici en Europe », temoignait un père jésuite à l'époque. Plus d'un siècle plus tard, Pexplorateur Alcides d'Orbigny s'extasie : « J'écoutais cette musique avec ravissement car jamais, dans toute l'Amérique, je n'en avais entendue de plus belle.»

Et ce baroque à l'indienne a continué à vivre après l'expulsion des jésuites. Et toute modification fut considérée comme sacrilège, comme restait sacré le souvenir des bons pères de la communanté. Et le temps fit le reste : les voix devinrent plus rauques, plus «américaines»: On ne-sut plus s'accorder. Les instruments baroques furent remplacés par des tambours et par des bajunes, ces orgues à bouche rugissants, sortes de flûtes

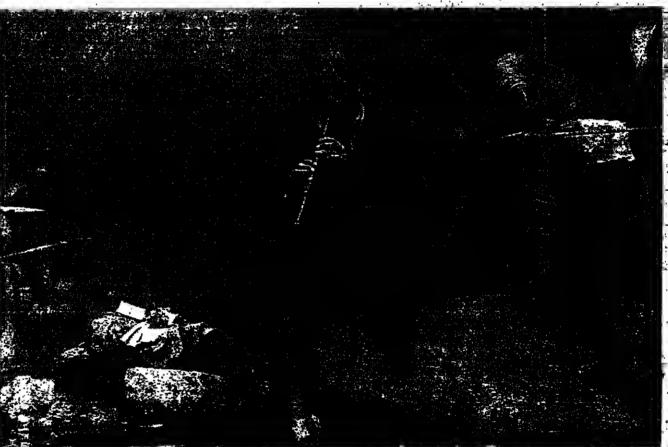

óvangélisaient les indiens d'Amazonie en leur enseignant comme on le voit dans Mission, Roland Joffé evec Jeremy Irons.

# Mexico-Versailles

NE action da protection du patrimoine musical est née su Mexique dans le prolongement d'une mission axploratoire effectuée en 1989, dans ce pays, par Jean-Claude Malgoire. C'est l'origine de l'opération « Mexico-Versailles » qui implique priori-tairement la Centre de musique baroque de Versailles tairement le Centre de musique baroque de Versailles dirigé par Vincent Berthier de Lioncourt et Philippe

Le Catalan Josep Cabré – chanteur chez Pérès at Savall – e été chargé de constituer au Mexique un ensemble vocal promis au plus riche avenir musicologique : il davrait perdurer au-delà de 1992. Dans le cadre de l'opération « Chamins du baroque », cette formation exécutera un grand office marial mélant au répertoire composé au Mexique par les colons aspagnols du XVIII siècle des pièces écrites antérieurement an Espagne. Toujours dans le contexte « Mexico-Ver-sailles », et en souvenir des ambassadeurs du Nouveau Monda recus avec leurs musiciens par le Roi- Sofeil, imes, hymnes et antiennes extraits des Vêprea en usage en France et à Mexico dans la première moitié du XVIII siècle. On y retrouvera, aux côtés de la maîtrise de Versailles, dirigée par Olivier Schneebeil, l'ensemble vocal mexicain de Josep Cabré.

La trace des musiques baroques exécutées dans les missions jésuites sera poursuivie d'autre part dans un programme intitulé, «De l'Altiplano à l'Amazonie». Y seront associées des pages religieuses de Jaun de Araujo, de Torrion y Valasco (maitres de chapelle au Pérou et en Bolivie) à des œuvres de Domenico Zipoli. favori des « réductions » amezoniennes. Musicologue et flütiste à bec, spécialiste des techniques instrumen-tales de la Renaissance, passé de la Missa criolla (tube discographique qui aura les faveurs de l'Olympia dans les années 60) aux recherches musicologiques les plus pointues poursuivies à la Schola Cantorum Basiliensis il y croisa Jordi Savall dans les années 70), Gabrial Garrido dirigera, dans un programme en grande pertie inédit, son ensemble expérimental Elyma ainsi que le Chœur d'enfants de Cordoba.

Point de départ des fastivités : du 15 au 17 mai, au cours du cinquième Festival international de Sarrebourg, sous-titré cette année le Relour des caravelles Cette manifestation e été créée per Alain Paquier qui fut le fondateur du Festival de Saintes. L'ensemble des concerts sera publié, en quatre disques compacts, entre le 15 septembre et le 15 novembre, dans le collection AFAA sur Mesure/K617 cofinancée par la société d'Alain Paquier et l'Association française d'ac-

Grâce au mécénat de l'Union latine, de la ville de Sarrebourg, de l'UNESCO et, surtout, de la Fondation Paribas qui e est associée de bout en bout à l'opération, une exposition de photos intitulée «Les vestiges du rêve » sera présentée en avant-première, la 15 mai, à la Chapelle des Cordeliers de Sarrebourg, puis du 17 au 27 mai à la Bibliothèque nationale (Gelerie Colbert) à

\* Renseignements, envoi des programmes détaillés, tél.: 39-49-48-24. Réservations, Théâtel; 201. rue Saint-Martin, 75003 Paris, tél.: 42-72-77-72, Minitel 3615 code CMBV.

tinction par les Indiens et les hommes d'église, ensei- de Pan gigantesques dont le plus long tayan atteint un gnées par mémorisation. Ce fut, à l'autre extrême, le bon mêtre vingt. miel de la culture musicale européenne, ces grandes ... Deux bainnes en parfait état sont arrivés par avion il messes baroques dans la pompe et la complexité voulaient symboliquement approcher la grandeur divine. Jusqu'au premier tiers du dix-huitième siècle, période où ils furent définitivement rejetés du Paraguay, les jésuites s'employèrent à assumer leur mission civilisatrice par la musique, alors même que leurs fidèles - leurs interprètes! - étaient les plus fermés, on s'en

doute, à la rhétorique baroque. C'est là qu'intervient Domenico Zipoli, star et mystère de ces Chemins du baroque sur leur versant amazonien. Espagnol? Que nenni. Il était italien, né à Prato en Toscane, élève de Pasquini et pent-être de Scarlatti, organiste à Rome dans une première période de sa vie dont il ne reste que queiques pièces vocales et instrumentales. Pourquoi se rendit-il à Séville en 1716? On le retrouve à Buenos Aires en 1717, membre de la Compagnie de Jésus, occasionnellement maître de chapelle et compositeur. Il mourut en 1726 dans la plus grande humilité. Il n'avait jamais mis les pieds dans les missions amazoniennes.

Ce sont pourtant ses partitions que les jésuites en mission chez les Chiquitos et les Guaranis se firent envoyer et s'employèrent à faire exécuter. Car ces religieux ne s'étaient pas contentés d'easeigner le solfège et le chapt aux Indiens. Ils avaient formé des copistes, construit des atchers de lutherie, et fait venir régulièrement d'Europe harpes et negues dont subsistent toujours aujourd'hui de poussiéreux vestiges à Santa Clara

« Dans ses compositions américaines, Zipoli avait adopté un style nouveau, écrit Bernardo Illari, l'un des

والمرابع والمرابع والمستعمل والمنطوع والمرابع والمرابع والمنطوع والمنط والمنط والمنطوع والمنطوع والمنط

y a un mois à Paris. Les Indiens n'en construisent plus qu'un tous les dix ans. Le bois dans lequel ils les fabriquent est introuvable en Europe : impossible de les reconstituer. Et pourtant Alain Paquier, Bernardo Illari et Gabriel Garrido (musicologue argentin fixé en Suisse, troisième larron de l'opération) refusaient d'entendre Zipoli sans le son caverneux de ces grandes orgues buc-

«J'ai fait du troc comme Christophe Colomb, raconte Garrido. J'ai demandé aux Indiens ce dont ils avaient besoin. Ils m'ont réclamé une clarinette contre deux bajunes. Voilà dix ans encore, on dénombrait dix bajumes à Trinidad, Maintenant, les Indiens ont reculé dans la forêt, ils n'ont plus les instruments pour perpètuer leurs traditions. Plus d'orgues, plus de harpes : la dernière harpe des Chiquitos, on la porte dans les processions, à côté de la bannière jésuite. La chapelle de Sucre, cette grande ville de Bolivie, comportait quatre-vingts musiciens au dix-haitième stècle. Un seul Indien la représente aujourd'hui, il accompagne le culte en jouant à deux doiets sur un synthétiseur juponais pour enfants. Tout à côté, il y a un orgue baroque magnifique, muet devrus un siècle.

» On parle de reconquête d'un continent musical oublié. Quelle signification cela peut-il avoir pour des Indiens? Je leur ai dit que j'allais faire entendre leur musique au monde entier. «A quel monde?», m'ont-ils demande. A leurs yeux, c'est de la science-fiction. Le monde s'arrête à eux y

ANNE REY





# LA SÉLECTION DE LA SEMAINE

Tous les films

nouveaux

avec Richard Bohringer, Anne Brochet, Hippolyta Girardot, Consuelo de Haviland, Renaud Danner.

Les tribulations loufoques d'un frère et

d'une sœur qui entretiennent un rapport original avec le monde. Tandis que le frère procède à des expériences farfelnes

et attend la fin du monde, la sour met à

mai le mode de vie du macho lambda.

Confessions d'un barjo

Français (1 h 25).

#### **Opening Night**

(Lire la critique de Jacques Siciler

VO: Gaumont Las Halles, handicapis, 1-40-26-12-12]; Gaumont Opén, 2-47-42-60-33]; Le Saint-Garmain-des-Prés, Salla G. de Beautregard, 6-42-22-37-23]; Pathé Heutstroulle, 6-46-33-79-38]; Gaumont Champs-Elysées, 8-43-59-04-67]; Les Trois Balzac, 8-45-61-10-60]; Max Linder Panorama, 9-48-24-88-88]; 14-Juillet Bastille, handicapie, 11-43-57-90-81]; Encuried, handicapie, 11-43-57-90-81]; Encuried, handicapie, 14-43-35-30-40].

#### Retour à Howards End

A nouveau d'après un roman de Forster, Frony destine avec délicatesse le sombre portrait de l'Angieterre victorienne. (Lire page 31 l'entretien de Danièle Hey-mann avec le réalisateur et le produc-

VO : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont Defen, dolby, 2- (47-42-60-33); 14- Aullet Odéen, dolby, 6- (43-25-59-83); Pathé Hautafaulile, dolby, 6- (46-33-79-38); Gaumont Ambansade, handicapés, 8- (43-59-19-08); Publicis Chemps-Elyzées, dolby, 8- (47-20-78-23); La Bastille, handicapés, dolby, 11- (43-07-48-80); Gaumont Alésia, handicapés, 14- (36-65-75-14); Gaumont Pamasse, dolby, 14- (43-35-30-40); 14- Juliet Benugranelle, dolby, 16- (48-78-79-78); Kinopanorama, handicapés, dolby, TodAO, 15- (43-06-50-50).
VF: Pathé Français, dolby, 9- (47-70-

50-50).

VF : Pathé Français, dolby, 9\* (47-70-33-88) : Feurustie, dolby, 13\* (47-07-55-88) : Miramar, dolby, 14\* (43-20-89-52) : Gazmont Convention, dolby, 15\* (48-28-42-27) : Pathé Wepler II, handicapés, dolby, 18\* (45-22-47-94).

#### Le Retour de Casanova

Arbona. Français (1 h 38).

L'ultime entreprise de séduction de Casanova vicilissant, qui plutôt que de renouer avec une ancienne conquête tente de conquérir une jeunesse, avec l'aide de son fidèle valet.



Tim Robbins dans «The Player», de Robert Altman.

60-33; Rav. handicapés, 2º [42-38-83-93]; 14 Juillet Odéon, dolby, 8º [43-25-59-83]; Pathé Hautsfauille, handicapés, dolby, 6º (46-33-78-38]; Gaumont Ambassade, 6º [43-59-19-08]; Saint-Lazare-Pasquier, handicapés, dolby, 9º [43-87-35-43]; UGC Bierritz, dolby, 9º [45-62-20-40]; Les Nation, dolby, 12º [43-43-01-59]; Pauwette bis, dolby, 12º [43-43-01-59]; Pauwette bis, dolby, 13º [47-07-55-88]; Gaumont Alésia, 14º [43-20-89-52]; Pathé Montparassa, dolby, 14º [43-20-12-06]; 14 Juillet Beaugrenelle, 15º [48-75-79-79]; Gaumont Convention, dolby, 15º [48-28-42-27]; UGC Maillot, 17º [40-68-00-16]; Pathé Wepler, dolby, 19º [46-22-47-94].

de Robert Altman, avec Tim Robbins, Grete Scacchi, Fred Ward, Peter Gallegher, Whoopi Goldberg, Brion James.

De retour à Hollywood après s'en être exilé, Robert Altman brosse un portrait féroce du monde des studios à travers cette histoire d'un producteur arriviste pagne. Dans son propre rôle, le gratin | du cinéma américain fait de réjouis- |

#### Sélection

#### A Brighter Summer Day

de Steven Soderbergh, avec Jeremy Irons, Therese Russell, Joel Grey, Ian Holm, Jeroen Krabbe, Armin Mueller-Stahl. Ambricain (1 in 40). avec Zhang Zhen, Lisa Yang, Zhang Guozhu, Elaine Jin, Lin Hongming. Les aventures d'un double imaginaire de Franz Kafka, pris dans les intrigues fan-

Taiwan (3 fx 05). tastiques des romans, revues par la entre violence des gangs et romance, un extraordinaire film-fleuve, qui allie la VO: Gournont Les Helles, 1" (40-26-12-12]; 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83]; Elysées Lincoln, 8: (43-59-36-14); Sept Permassiens, 14: (43-20-32-20).

Kafka

De jour comme de nuit

Utopia, 5- (43-26-84-65).

Deux ans de tournage à la prison des Baumettes à Marseille ont permis à

Renaud Victor de cerner au plus juste le

quotidieu de la vie carcérale, en une série de rencontres singulières, parfois terribles, toujours émouvantes.

de Renaud Victor. Français (1 h 49),

fresque, qui tue no scenariste et séduit sa com- VO : 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83).

#### Latino Bar

de Paul Leduc, avec Dolores Pedro, Roberto Soss Antoniera Colon, Nirma Prieto, Cecili Belorin, Milagros Carles. Hispeno-mexicain (1 h 20).

musiques, en beauté et en douleur, les amours impossibles de la pute mulatre et du voyou blanc se transfigurent en un superbe mythe métis.

#### VO : Latine, 4- [42-76-47-86] ; L'Entrapôt, 14- [46-43-41-63].

### Sam suffit

Filmé avec tendresse et humour, l'itinéraire d'une jeune marginale qui décide

Pathé Impérial, 2º [47-42-72-52]; Ciné Beauhourg, handicapés, 3º [42-71-52-36]; 14 Julier Bastille, handicapés, 11º (43-57-90-81]; Gaumont Parnassa, 14º (43-35-30-40).

La guerre radicale menée par deux misme et la veulerie environnants fait un film tonique et réjouissant, qui révèle un cinéaste dont ou attend la nouvelle œuvre sur la Croisette.

VO : 14 Juillet Parnessa, 6- (43-26-

#### La Vie de bohème

d'Aki Kaurismaki, avec Matti Pelionpas, Evelyne Didi, André Wilms, Karl Vsananen, Christine Murillo, Jean-Pierre Lácud. Franco-suèdole (1 h 40).

Fidèle mais « décalé », le regard de l'ironique et sentimental Aki Kaurisjustice eu le transférant dans un aujour-d'hui parasité par le Paris de l'immédiat après-guerre. Et tous ses interprètes sont formidables.

Ciné Beaubourg, handicapés, 3<sup>-</sup> (42-71-52-36); Reflet Médicia Logos salle Louis-Jouret, 5<sup>-</sup> (43-64-42-34).

# Forum Horizon, handicapés, 1\* (45-08-57-57); Rex, 2\* (42-36-83-93); UGC Montpansesse, 8\* (45-74-94-94); UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30); Pathé Margnan-Concorde, 8\* (43-59-92-82); UGC Bismitz, 8\* (45-62-20-40); Pathé Français, 9\* (47-70-33-88); Reflet République, 11\* (48-06-51-33); Les Netion, 12\* (43-43-04-87); UGC Gobelline, handicapés, 13\* (45-81-94-95); Mistral, handicapés, 14\* (45-39-52-43); Pathé Montpansesse, 14\* (43-20-12-06); UGC Convention, 15\* (45-74-93-46); UGC Convention, 16\* (46-74-93-46); UGC Convention, 16\* (46-74-94); Les entrées à Paris

Cannes 92, Basic Instinct, precannes 92, tasic instrict, pre-mière réussie malgré les mises en garde répétées de la critique 45 000 entrées le premier jour, vendredi dernier, 170 000 entrées sur une première semaine d'exploi-tation tronqués de deux jours, Michael Douglas et Sharon Stone assurent au film de Paul Verhoeven un avenir radieux, dopant un boxoffice qui reste pourtant nettement en decè des performances de la saison passée et de la semaine pré-

Il faut dire que seuls deux eutres films avaient tenté l'aventure commerciale cette semaine : Sans un cri, de Jeanne Labrune, ne devrait pas survivre (moins de 3 000 entrées en une semaine) dans un petit réseau déserté de cinq salles. Et Robert's Movie a réuni à peine 700 spectateurs aux 3 Luxembourg, Maigre, maigre, La reprise de Danse avec les loups, dans sa version intégrals présentée au Rex, fait beaucoup mieux : plus de 7 000 entréea sur un écran!

Avec presque 70 000 entrées en quatrième semaine, Indochine continue une carrière brillante qui le hisse à plus de 400 000 entrées, tandis que Hook s'essouffle avec ses 40 000 entrées en cinquième semaine, tout comme la Famille Addams qui ne passe pas cette barre en quatrième semaine d'exploitation. Après l'amour se rapproche du seuil - terminal - des 20 000 entrées tout comme Sang cheud pour meurtre de sang-froid.

Michel Deville et Toutes peines confondues n'ont pas réussi leur pari : le film ne rassemble plus que 13 000 spectateurs en cinquième semaine. Maigre, maigre. Le réseau des exploitants attend les grandes mechines cannolses, si possible auréolées de récompenses, pour croire en son étoile : le Retour de Casanova, The Player et Retour à Howards End, qui sortent aujourd'hui, pourraient être les reconstituants tant espérés.

n brochure disponible 42 60 94 27

## Bibliographie\_ Le cinéma à découvert

Gallimard, dérà forte de plus de cent trente titres, s'enrichit de trois ouvrages consacrés au cinéma. Ils inaugurent la mise en place de trois séries cinéphiliques, consacrées aux genres cinématographiques, aux techniques du cinéma et à diverses monographies. Chaque volume a droit à la présentation recherchée de la collection : impression de haute qualité, mise en pages complexe, petit format, recours constant à l'image.

Les trois premiers numéros relèvent de la série «genres du cinéma »: Hollywood, l'usine à rêves; le Crime à l'écran, et l'Histoire au cinéma. Chacun vise à l'exhaustivité, au risque de se transformer en répertoire. Si les deux premiers ont évité le dérapage, le troisième s'apparente davantage à une liste soigneusement établie qu'à un véritable panorama commenté des films historiques. Bien que l'annexe «Témoignages et documents», composée d'extraits d'ouvrages déjà parus, soit riche en anecdotes réjouissantes, l'ouvrage souffre d'une approche trop pédagogique, à la limite du «Que sais-je ?» illustré. Et le gigantisme de Cecil B. De Mille, la géométrie dans l'espace d'Alexandre Nevski, le soufile épique de Karosawa s'accommodent assez mai du format réduit de la collection.

Paradoxalement, cet obstacle ne handicape nullement Hollywood, l'usine à rêves. Prenant appui sur un déroulement chronologique classique, Christian-Marc Bosséno et Jacques Gerstsekorn font revivre Hollywood dans ce qu'il avait de plus grand, mais aussi de plus vil. De la prospérité à la chasse aux sorcières. de l'hégémonie des majors au rachat des studios par les Japonais, les multiples recoins de ce gigantesque panier de crabes sont explorés avec Gallimard a 140, 176 pages, 75 francs.

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

and the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commence of the second commenc

A collection «Découvertes» de minutie et humour. Les diktats de la censure, les coups de gueule des acteurs, la tyrannie des metteurs en scène, tout est là. Un numéro consacré exclusivement au système de production de Hollywood viendra bientôt inaugurer la catégorie «techniques du cinéma», un autre traitant des effets spéciaux et du son est en préparation.

> Troisième rejeton de cette nouvelle série, le Crime à l'écran remplit parfaitement son contrat. L'utilisation de l'image est remarquable, particulièrement la «séquence introductive». Au-delà de l'étude d'un genre, c'est une lecture de la société américaine qu'offre Michel Ciment. Le film criminel aux Etats-Unis revêt les formes les plus diverses: d'abord court (quinze minutes) et «réaliste», il prend de l'ampleur avec l'avenement du cinéma parlant pour atteindre son apogée dans les années 30. L'analyse des codes, de l'esthétique et de la manière dont la violence devient de plus en plus explicite, montre combien le genre «colle» à son époque.

> La section «Témoignages et documents » propose parmi d'autres joyaux un extrait de la correspondance entre John Huston et le responsable de la production de la Warner Hal Wallis pendant le tournage du Faucon maltais. Et Arthur Penn présente une intéressante «Défense et illustration» de la violence à l'écran, à propos de Bonnie and Clyde.

#### OLIVIER BOASSON

\* L'Histoire au cinéma, le passé retrouvé de Jean-Loup Baurget, « Découvertes » Gallimard nº 141, 176 pages, 75 francs.

\* Le Crime à l'écran, une histoire de l'Amérique, de Michel Ciment, « Découvertes », Gallimard n° 139, 192 pages, 80 francs.

# **AUTANT EN EMPORTE**

"Le souffle et la puissance dramatique du plus somptueux cinéma hollywoodien. INDOCHINE est l'exemple rare de la rencontre de la vie et de l'Histoire à l'écran."

Didier Roth-Bettoni - La Revue du Cinéma

"INDOCHINE" nous emmène pour rêver du côté de "Madame Butterfly" et d'"Autant en emporte le vent." Daniel Toscan du Plantier - Le Figaro Magazine

"Une invitation au rêve, romanesque et lyrique. Et Deneuve magique.".

Jean-Pierre Lavoignat - Studio Magazine

'Deneuve est éblouissante et la magie de l'Indochine emporte le spectateur pour 3 heures de rêve." François Forestier - Première

"Ne boudons pas notre plaisir et encore moins celui du vaste public." Claude-Jean Philippe

"Un grand film romanesque, avec Catherine Deneuve, superbe!" Bernard Génin - Télérama Junior

"INDOCHINE" est un coup de foudre, un coup de cœur. Une grande saga romanesque avec Catherine Deneuve, splendide, qui a l'aura des stars mythiques des années 30."

Jacques Siction - Le Monde





The Parks

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

AND THE STREET

**→ 1** 

DE LA SEMAN

## **Spectacles** nouveaux

#### En attendant Godot

Les « clochards » métaphysiques de Beckett, leur univers masculin et stérile représenté par des comédiennes.

Cartoucherie Atelier du Chaudron, route du Champ-de-Manœuvre, 12°. A partir du 13 mai. Du mercredi au samedi à 20 h 30, Matinée dimasche à 16 heures. Tél. : 43-28-97-04. 80 F et 100 F.

#### Les Euménides

Ariane Mnouchkine fait découvrir la qua-trième partie des Atrides, où l'on voit qu'à la vengeance, succède la justice. En alter-nance avec Agamemmon et les Choéphores.

mai, Le dimanche à 13 heures. Tél. : 43-74-24-08. 110 F et 135 F.

#### Exercices de style

de Raymond Queneeu, mise en scène d'Hélène Deregnier, Christine Jamiet et Valène Malnar. Toures le façous de raconter un voyage en autobus. Queneau s'était amusé, on continue après lui.

Ranelegh, 5, rue des Vignes, 16<sup>a</sup>. A partir du 14 mai. Les mardi, jeudi, vendredi et samedi à 20 h 30, le dimanche à 17 houres. Tél. : 42-88-64-44. De 90 F à 150 F.

L'Heure du thé

chez les Pendlebury d'Alain Didier-Weill,

d'Alam Duder-vron, mise en scène de Pierre Chabert, avec Eléanore Hirt, Camille Fugère, Michel Berto, Philippe Marcier et Alein

Ou prend le thé, puisqu'on est chez des Anglais, aristocrates, de surcroît. Bien éle-vés, donc. Et flegmatiques. Mais sont-ils

de W. Shakespeare

Mise en scène Michel Dubois

Création

Théâtre d'Hérouville

du 28 avril au 19 mai

Avec Jean-Pierre Jorris

Nathalie Dauchez, Hélène

Schwaller, Philippe Bombled,

Olivier Dautrey, Jean-Marc

Dupré, François Frapier

Et par ordre d'entrée en scène :

Bruno Andrieux, Alain Moussay

Jacques Zabor, Michel Chaigneau.

Michel Cabaud, Frédéric Leconte,

En tournée

Colombes

22 et 23 mai 1992

Evrenx

29 et 30 mai 1992

Rouen 3, 4 et 5 juin 1992

en Allemagne

Karlsruhe, Schwerin, Halle

du 9 au 20 join 1992

Spectacle d'ouverture de :

Play Time

Premières Rencontres du Théâtre

de langue anglaise Château de

du 2 au 5 juillet 1992

Carrouges (Orne)

Théâtre Silvie-Monfort, 106, rue Bran-cion, 15-. A pertir du 19 mai. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 17 heures. Tél. : 45-31-10-96. De 26 F à

#### Kvetch

de Staven Berkoff, mise en scène de Jorge Lavell, evec Juliatte Brac, Christiane Cohendy, Jean-Cleude Jey, Jean-Luc Moraau et

Hugues Cutestor.

Le « kvetch » est un démon : il sape la confiance par les mensonges. Berkoff est un auteur anglais et démoniaque, dont Jorge Lavelli reprend également – dans la grande salle – un succès, Greak, histoire d'un type du sous-prolétarist londonien.

Théitre national de la Colline, 15, rua Malte-Brun, 20-. A partir du 15 mal. Du mardl au samedi à 21 haures. Matinée dimanche à 16 heures. Tál. : 43-66-43-60. De 50 F à 140 F.

La Seconde Surprise de l'amour

de Gases Bounda,
avec Vérenique Möffer, Passata Siméon,
Philippe Carbonneaux, Pietre-Alein
Chepuis, Gérard Cherqui et Gérard Hardy.
Les méandres du cœur et du désir, par le
plus tormeux, le plus torturé des sceptiques Cartouchenie Théâtre de la Tampête, route du Champ-de-Manœuvre, 12- A partir du 19 mai. Du mardi eu samadi à 20 h 30. Matinée dimenche à 16 heurse. Tél. : 43-26-36-36. Durée : 1 h 45. De 50 F à 110 F.

#### de Guy Atloucherie, mise en scime d'Eric Lacascade, **Paris**

#### Avatar

d'après Théophile Gautier, mise en scène

Yuni Fujimori, Emmanuelle Nataf, Pierra Poirot, Alain Rais et Michel Trilot. Une séance de psychanalyse un demi-niècle avant Frond, d'après une nouvelle de Théo-phile Gautier qui raconte la dépression ner-veuse d'un amant malheureux et touche au fantastique le plus loufoque.

Atalante, 10, plece Charles-Dullin empesse a gauchel., 18°. Les lundt, mer-credi, jeudi, vendredi et samedi à 20 h 30, le dimanche à 17 heures, Tél. : 46-06-11-90, 65 F et 110 F.

Conversation chez les Stein

sur M. de Goethe absent

de Peter Hacks, mise en scène de Jean-Louis Martinelli, avec Christine Gegnieux. Une comédienne exceptionnelle pour un

portrait de femme qui se débat avec ses

Théâtre de l'Est perision, 159, av. Gambetta, 20<sup>a</sup>. Les mardi, mercredi, vendredi et samedi à 20 h 30, le jeudi à 16 heures, le dimanche à 15 heures. Tál.: 43-64-80-80, Durée: 1 h 30. 80 F

de M'Hamed Bengurttef, mise en scène de Zieni Cherif Ayad, avec Sonia.

Second volet des portraits de la femme algé-rienne - créés l'an dernier aux Amandiers de Nanterre. Fatma n'a pas de mari, elle n'a pas d'identité.

#### LA TEMPETE THEATRE DE LA BASTILLE

INVICTOS sur des textes d'Hemingway

MISE EN SCENE JAN LAUWERS chorégraphie Grace Ellen Barkey

AU THEATRE DE LA BASTILLE 76 rue de la Roquette Paris I 1º

# PETIT MONTPARNASSE

#### té par le CENTRE TEXTES ADI du 8 au 30 mai LE PALIER

#GIUSEPPE MANFRIDA

\*\* ANNE ROUSSEL #STEPHANE JOBERT

mise en robre PTERO MACCARINELLI

LECTURES du 12 au 28 mai

COMEDIE DE CAEN

## THEATRE DE LA VILLE

## JUSQU'AU SAM. 16 MAI A 21H

NEEDCOMPANY création

42 74 22 77 • 43 57 42 14

#### 1er FESTIVAL du THEATRE ITALIEN d'aujourd'hui

ll auteurs Italiens d'aujourd'hui : "Hamblette" de G. TESTORI

21: "Toux ames" of A. FAX. INC 26: "Le restament de Partalone" de R. VELLER 27: "Tichec fou" de V. FRANCESCHI 28: "Re de personne" de M. MORSTTI ISH - ENTREL LIRRE 43.22.77.30

Gladys

mise en scène de Jean-Michel Dupuis, svec Michèle Moratti. Michèle Moratti est trop rare sur scène. Elle a trouvé un cadre qui lui convient.

de Fritz Zom avec Jean-Chartin Chátaisin. Les imprécations d'un homme qui se révoite coutre sa famille, contre son milieu,

Bourgeois., 3. Du mantil au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 17 heures. Tél. : 42-71-38-38. Durée : 1 h 30. 50 F.

#### N'écoutez pas, mesdames

de Sache Guitry, mise en acène de Pierre Mondy, avec Dominique I ec Dominique Paturel, Mich mard Lavelette.

avec Jean Boissery, Murielle Colvez, Martine Cendre et Didler Cousin. Comment faire pour vivre ensemble quand on ne parvient pas à se parier? Comment se conduire en personne civilisée quand on

Théâtre 71, piece du 11-Novembre, 92000 Matakoff, Le marté à 20 h 30. Tél. : 48-55-43-45.

compable.

#### de Jérôme Deschamps,

êtres cupides, bornés, coupés de la parole, mais désarmants de boune volonté, de générosité instinctive. On les sime.

#### Le roi s'amuse

de Victor Hugo,
mise en scane
de Jean-Luc Boutté,
avec Alain Praion et Dominique Rozan,
Les derairers représentations de la saison
pour cette fantaisse généreuse du grand
Hugo, mombe avec panache, jouée avec un
grand plaisir communicatif.

Comédis-Francaise, place du Théâtre-Français, 1\*. Les mercredi et disranche à 20 h 30. Tél. : 40-15-00-15. Durée : 2 h 30. De 45 F à 200 F.

Le Silence de Molière

de Giovanni Macchia. de Govarnai Mocchia.
rrise en soène
de Jacques Nichet,
avec Dominique Veladré et Guilleume
Lévêque.
Dominique Valadié, fille de Moière par la
grace d'un Italien amoureux de culture française, joue les prolongations, jusqu'au 31
mei.

Paris-Villette, 211, av. Jean-Jaurès, 19-Du menti au samedi è 20 h 30, Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 42-02-02-68. 90 F et 120 F.

### Titre provisoire

de Jean Bois,
mise en acène
de l'auteur,
avec Dominique Constantin, Marie
Mergey et Jean Bois.
La sensibilité acerbe de Jean Bois, son
humour et su tendresse. Le titre n'est pas
flatieur, mais la pièce est formidablement
drôle et émouvanie.

Essaion de Paris, 6, rue Pierre-ac-Lard,

PETER GOSS DANCE COMPANY

The Other Side" - création

Théâtre Paul Eluard

15,16 MAI A 20480 /17 MAI A 15H

Cholsy-le-Rol (RER C)

40 90 89 79/48 90 63 43

Conservatoire de Paris

21,22,23 MAI A 20+30

M° Porte de Pantin

45 23 40 35/FNAC/VIRGIN

# de Christian Per

La Vieille-Grille, 1, rue du Paits-de-l'Ér-mite, 6-. Du mardi au samedi à 20 h 30. Tél. : 47-07-22-11. 70 F et 100 F.

Madeleine, 19, rue de Surènc, 8º. Du mardi eu samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 15 h 30. Tél. : 42-65-07-09. Durée : 2 heures. De 80 F à 240 F.

#### On s'aimait trop pour se voir tous les jours

a peur des autres, mais qu'on n'a peur de rien?

#### Le Petit Bois

d'Eugène Durif,
misa en scène
d'Eric Elmosnino,
avec Patrick Pimeu.
Créé au demier Festival d'Avignou, voik le
récit d'un homme qui a peut-être commis
un meurtre. Un homme qui se voudrait

Théstra des Amendiers, 7; av. Pablo-Pi-casso, 92000 Nanterre. Du merdi av semedi à 20 h 30. Metinés dimensis à 18 houres. Tél. : 48-14-70-00. De 25 F à 125 F.

#### Les Pieds dans l'eau

on Jerome Deschemps, mise en scèce de Jérôme Deschemps et Macha Maksieff, avec Jean-Marc Bihour, Lorella Cravotta, Philippe Duquesna, Yolande Moreau, François Moral et Olivier Seladin. Les créatures de Jérôme Deschamps, des

Grande Hells de La Villetta, 211, av. Jaan-Jaurès, 19-. Le mardi à 20 h 30. Tél. : 40-03-39-03. 130 F et 170 F.

de Jean Racine. riss en scène

nase et scare de Daniel Mesguich, evec Emile Abossolo-M'ba, Jean-Damies Barbin, Odile Cohen, Claire Hammond, Alison Homus, Georges M'Bosssi, Luce Mouchel et Laurent Natrella.

Le Métaphore, 4; piece du Général-de-Gaulte, 59000 Uffe. Ou mardi au dimenche à 18 h 30. Tél. : 20-40-10-20. -85 F et 110 F.

Filumena Marturano d'Eduardo de Filippo,

avec Françoise Fabian, Marcel Maréchel Dora Doll, Angelo Sardi, Marianne Groves, Maria Praesinos, Fabrice Pruvost, Michel Demiautte, Methias Maréchal, Mousse Maesici, Dominique Bluzet et Edmonde Franchi.

On commence seulement en France à connaître un peu Eduardo de Filippo, acteur de légende, auteur d'un théâtre sarcastique. Marcel Maréchal a été séduit.

La Crise, 30, qual de Rive-Neuve, 13000 Marseille. Le mardi à 20 h 30. Tél. : 91-54-70-54, 80 F et 125 F.

11 / 23 mai

(1) 42 43 17 17

#### 4. Du mardî su semedî à 20 h 30. Mati-née dimanche à 15 heures. TM. : 42-78-46-42, 80 F et 120 F. Le Désir sous les Ormes

#### La vie est un songe

mise en soène de Jose Luis Gomez

Laurence Maslish, Marie de Medeiros

Folle équipée d'un prince enfermé dans un grotte pour conjurer un manvais sort. Une distribution de rêve pour une pièce gran-

Théitre national de l'Odéon, 1, place Paul-Claudel, 6-, Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 43-25-70-32. De 30 F à 150 F.

## Régions

#### Béthune Denx Labiche

dans une armoire d'auxès Eugène Labiche, mise en scène d'Agethe Alexis,

avec Jacques Brucher, Christophe DeSocque et Dimitri Radochevitch. Deux courtes pièces de Labiche n'en font plus qu'une sente. Ce qui ne simplifie pas le génie absurde du vaudevilliste, ni sa folie

#### Comédie de Béthume, bd. Salengro, 62000 Béthune. Du mercredi eu samedi à 20 h 30. Tél. : 21-56-98-95. De 45 F à

### Lille

Andromaque "

Entre deux Shakespeare et un Victor Hugo, Daniel Mesguich revient à Racine, aux

#### Marseille

mise en scène : de Marcel Maréchal,

d'Eugène O'Reill,

# mise en schne de Metthiss Langhoff, avec Evelyne Didl. Jesa-Marc Stelde, Emilien Tessier, Gilles Privat, Diivier Marinez et la volt d'Alain Cuny.

Dens un coin perdu de la Nouvelle Angle terre, sur une terre aride, un drame se joue entre un père, sa femme, son fils. Un drame que la cruante et l'ironie de la mise en sonne et de l'inferprétation élèvent jusqu'au mystere de la nature humaine.

Théâtre national de Bretegne, 1, Incarre naucher de Bretagne, 1, 1 Saint-Héiler, Jusqu'au 27 mai et du 1-4 juin. Les kindia, mardis, jeudis, ven-dis, samedis à 20 h 30. Les mercredi 19 heures. Les dimanches à 16 heur 161.: 99-31-12-31.

## Pandora

de Jean-Carstootie Sauty, mise en schie de Georges Laveudant, avec Bouzid Allam, Giles Arbona, Michal Aumont, Marc Betton, Carlo Brandt, Christophe Delachaux, Anonche Dezand, Roch Leibovici, Caura Morante, Philippe Morier-Ganoud, Annie Pérret, Marie-Paule Trystrem et Bernard Vergne. Pandora, la femme qui aurait pu sauver l'aumanité de tous ses mans. Elle est belle, troublante, émouvante : c'est Laura Mosante.

Théâtre national populaire, 8, place, i.zzare-Goujon, 69000 Villeurbanne. Les lundi, merdi, vendredi et samedi à 20 h 30, les mercredi et peud à 19 h 30. Tél. : 78-03-30-60.-120 F et 140 F.

#### Compagnie Karine Saporta

La Princesse de Milan Les fantasunagories barroques et saint-sulpi-ciennes de Karine Saporta, autour de la Tempète de Shakespeare. Des danseurs, des acteurs de la Comedie de Caen, des chan-teurs, des lévriers. Une très épréuvante musique de Michael Nyman, mais de sai-sissantes images énergeant d'une construc-tion un pen alambiquée.

Théêtre de la Ville, du 19 au 26 mai, 20 h 30. Tél. : 42-74-22-77. 95 F et 150 F.

#### Caterina Sagna

La Sommell des malfaiteurs Pour ciuq danseurs, une nouvelle pièce de l'Italienne Caterina Segna, qui avait déjà présenté à la Bestille Lenz, d'après Büchner et Quaderni in Onuvo, d'après Kafica, asses austères. Elle utilise cette fois un texte de Corrado Bertoni.

Théâtre de le Bastille, du 19 eu 23 mai, 21 heures. Tél. : 43-57-42-14. 90 F. Les géants du flamenco

Ces «géants» sont trois : Adrian, Joaquin Cortes et Lota Greco. Avec les chanteurs Tony Maya, Cancanilla de Marbella, More-nino de Illora, Chelo Pantoja et sept musi-

Théatra des Champa-Elysées, du 15 au 19 mai, 20 h 30, sauf le 17 à 17 haures. 60 F à 290 F.

(16) 76 25 05 45

13 / 23 mai

en coproduction avec la Melson du Thaltre et de la Danse - Epiney de Selo

au Cargo Grenoble

Spectacles pour les petites et les grandes personnes

Laurent Pelly Muriel Bloch et les Trois 8 Meino Basso
Stanfslas Nordey Teatro delle Bricole Joëlle Roulland
Etienne Ponmeret Cie Metros / Cle Syracuse Herwig De Weerdt
Thierry Bédard Cathy Cambet

au TGP St-Denis: .

LE CARGO

#### Des ballets respectivement signés Balan-chine, Jiri Kylan, José Limon et Martus Petipa : on a vu pure comme brochette de chorégraphes. Et la troupe de Nancy, sous la honlette vigilante en progrès certains Salle Jean-Vilar, le 16 mai, 21 heur Tel. : 46-97-98-10, 110 F. et 140 F. Saint-Cyr-l'Ecole

**Ballet national de Nancy** 

Les Quatre Tempéram

Symphonia an ré

La Pavane du Ma Pas de trois de Paquita

#### Susanne Linke et Urs Dietrich Affectos Humanus

quinzaine de la culture contemporaine de quinzame de m chaure consemporame de langue allemende organisce par le Centre d'action culturelle de Saint-Cyr-l'Ecole, deux nagnifiques danseurs, dans la lignée de l'expressionnisme allemand. Linke a été formée par la grande Mary Wigman, puis a travaillé avec Pina Bausch et Reinhild Hof-imann.

#### Espace Gérard-Philipe, le 16 mai, 16 heures. Tél.: 30-45-11-10 90 F. Biennale de la création musicale et cherégraphique

de l'Essonne Rayon danse, Elsa Wolliaston, l'ensemble instrumental et chorégraphique Sine Qua Nou, Serge Keuten, Gérard Weingand, Eric Goizet, les Tcheques Eva Cerna et Karel Vanek, Georges Appair. Caroline Marcadé, Christian Bourigault, Myriam Hervé-Gil, Bruño Genty, Jean-Christophe Paré et beaucoup d'autres...

Les Ulls, Corbeil-Essonnes, Etráchy. Bures-sur-Yvette, Ris-Orangis, etc., jus-qu'au 16 juin. Tél.: 60-78-28-63. Tarifs divers.

#### Vichy Compagnie Marin Cortex . .

La dernière et très plaisante pièce de Magny Marin, en forme de loufoque leçon d'anato-me, moquant joyensament nos perceptions et nos automatismes. Réglé au millimètre, avec des interprètes épatagis.

Opéra de Vichy, le 15 mai, 20 h 30. Tél.: 70-59-90-50: 170 F. Et aussi à Rouen. Espace Duchamp-Villon, le 21 mai, 20 h 30. Tél.: 5-62-37-31. 80 F. Mullouse. SACM Diseasi saffe Cathédrais. et 23 mai, 20 h 30. Tél.: 89-45-63-95, 130 F. En join-à Meylan et Bayanne. Marsellle ....

Isabelle Cavolt Du pain, du vin, des roses Martine Pisani Fragments tirés du sommell Fragments trees ou somment.

Pour être francs, nous ne savons pas grandchose de Cavoit ét de Pissni, mais il flauttoujours avoir l'eal sur les programmahous
de la très active association Marseille Objectif Danse. Et prendre avec elle des risques.

Théâtre Les Bernardines, les 15 at 16 mail 21 heures. Tél: 91-90-74-61. La sélection « Théâtre » a été établie par : Colatte Godard.

«Duase»: Sylvie de Nassac. 15-22 mai Cosi fan tutte

Mozart

Classique in il il mai

1 **5**0 14.00 pro essa dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'article dell'arti g injusty field and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o

# f .

TO: and the Land area of the feature

13 21.4 والداحوا فالمتحدد San Senesia 20, 745 The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se

ď Ti. 154

PRODUCTION OF CHARGE IN C WHILE States Flore to a result

1

9.

.

13 63 500

Commence of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second Binance plant plant 34... 52... 100000 . . ---RISHER DEAR PLANE 2:2 Ser See 

2 m. 1 c . t f

de grade (tree: fort) Section being desiring James Jack 🕾 Total Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section 314

Agentalia Services No. of Lot, House, etc., in such supplies. W. Barbara the day man a great man

COST WATER SE

- CH THE BOOK

1 100 to 100

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

THE PARTY AND THE

- 1214 March March

to the same of the

i school 24

HENDE

K .

S. C. DOLLAND H AND . 1.0 HEATRE 71 LAKOFF - 20

the district miles and the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the sai Ni · 26 Juin

41.31 ٠٠٠ تُولُونُ اللَّهُ ١٠٠٠ organist trope. Eginal

Carlle Service No. Variat 19

Chri

lear

## DE LA SEMAINE



---

BE F REED WA

を 200 may 18 1 工工工

and the latest property

Spring, nicht

COS

10

Charles and the second of the second

ment and the same of the manually

Company of the way of

Classique

Mercredi 13 mai

R. Stranss

Cavyneth Jones,
Sabine Haas (sopranos),
Philippe Routilon (haryten),
Jean Dupouy (ténor),
Leonie Rysanek (mezzo-soprano),
Philippe Desert (hasse),
Orchestre et chettr de l'Opéra de Paris,
Michael Schörwandt (direction),
Devid Pountney (mise en schre). David Pousungy trass et access; Reprise d'une production qui vant surtout pour sa «bande-son», que renforce la pré-sence de Jones et Rysaneck.

Opéra de la Bastille, 19 h 30 (+ les 16 at 19), Tél. : 44-73-13-00. De 50 F à 560 F.

Haydn

Symphonies nº 93 et nº 94 e la Surprise » Mozart

Concerto pour clarinette et orchestre Antony Pay (clarinetts), Le Petre Bande, Signawald Kuijken (direction). Programme, interpretes, acoustique, cadre; tout est réuni pour que ce concert

Théâtre des Champs-Elysées, 20 h : Tél. : 47-20-36-37. De 40 F à 280 F.

Jeudi 14

Part.

Tchaikovski

Concerto pour pieno et orchestre nº 1

Moussorgski

Les Tableaux d'une exposition

Les Tableaux d'une exposition, voita une pièce qui fait sonner un orchestre; et le National, en forme et bien dirigé, peut en remontrer à bien d'autres dans le domaine de la virtuosité l Guttierez est un socialiste du Premier Concerto de Tchaikovski, il le joue avec la flamboyance requise. Beau match en perspective entre Conlon et lui.

Théâtre des Champe-Elysées, 20 h 30. Tél.: 47-20-36-37. De 40 F à 190 F. Et le 15 mai à 20 h 30 à Boblgny, caurres de Part, Tchalkovski, Debussy, Ravel.

Vendredi 15

Quintatte pour clarinette et cu Schubert

Brahms Quintette pour clarinette et corde

Le Takacs est l'un des quatuors les plus fêtés de notre temps pour ses interpréta-tions de Mozart, Haydn, Banck et

THÉATRE 71 MALAKOFF a 2 mn. du metro Malakoff Plateau de Vanves

19 mai • 20 juin Ballatum | Théâtre 3 spectacles

On Saimait trop... lvanor a Double Inconstance

Brahms. Le premier et le dernier sont jus-tement au programme de leur coacert du Théâtre de la Ville. Ils dialogueront avec le jeune et excellent clarinettiste Paul Meyer.

Prokofiev iven le Terrible

Nina Terentieva (mezzo-eoprano). Micheël Kruttuv (beryton), Micheël Smoldonovski (récitant). Chraur Tcheilovski. Chosur Tchestowald, Orchestra national d'Ila-de-Francs, Vitaly Katsav (direction). Bien des œuvres de circonstance de Pro-kofiev ont mal vicilii. Pas Ivan le Terrible, qui reste l'une de ses pièces les plus réus-sies et les plus fories.

Samedi 16 Wolf R. Strauss

Schoenberg Tchaïkovski

Métodies

Jessye Norman (soprano).

Philip Moli (plano).

Elle a ses inconditionnels et ses détracteurs. Les premiers n'entendent pas qu'elle ine tont à elle, qu'il in arrive de minauder, d'être fischée avec la justesse.

Les seconds n'entendent que cela. Les autres regrettent qu'elle ne inser pas plus souvent équipe avec de grands pianistes qui l'empêcheraient parfois de saccomber à ses péchés mignons.

Saile Pleyel, 20 h 30, Tél. : 45-63-88-73. Dá 100 f à 400 f.

Dimanche 17 Brahms

Thème et variations opus 18

Tchaikovski Les Saisons

Moussorgski .

Radu Lupu (piano).

Tableaux d'une exposition
Alfred Brendel ayant annulé, à cause
d'une tendinité, son récital du jendi 14, le
cycle Beerhoven confié à ce pianiste antichien ne débutera qu'à la rentrée. Radu
Lupi ayant, luf, diffriencher à son récital;
du mois de mars, à la suite d'un ennui
cardiaque. Le voici dans le programme
annoncé il y a deux mois. Les places
louées pour Brendel peuvent être remboursées mais valent aussi automatiquement pour le récital du pianiste rouman.
Salie Plevel, 20 h 30, Tél.: 45-83-88-73. Salle Pleyel, 20 h 30, Tél. : 45-63-88-73. De 100 F à 350 F.

Lundi 18

Haydn

Janacek

Bartok En plain air

Beethoven Andras Schiff (piano).

Bonne nouvelle: Andras Schiff ne jouera
pas Bach! Co n'est pas tant son piano qui
nous gêne que son jeu lisse, prévisible.
Haydo, Janacek, Hartok, Becthoven?
Une occasion, peut-être, de comprendre
cet artiste sugniler, irréprochable, mais
qui ne déckanche pas les passions.

Saibe Playel, 20 h 30. Tél. : 45-63-88-73. De 100 f à 350 f. Mozart

Schubert Lieder Debussy Polimes de Charles

Walton Fesicity Lott (soprano):
Elle s'était fait entendre au Châtelet, la
Voici sur la scène de Gaveau. A nouveau
dans un programme varié, à la mesure de
l'un des plus parfaits talents de notre

Salle Gaveau, 20 h 30. Tél. : 49-53-05-07. De 150 F à 400 F

Mardi 19 Hindemith Mendelssohn

Beethoven Symphonia nº 2

Salvatora Accardo (violon).
Ensemble orchestral de Paris.
Erich Bergel (direction).
Le retour d'Accardo dans un concerto qui a fait sa gloire (parmi d'autres : cenx de Paganini et de Bruch, par exemple). Pour-quoi est-il devenu si rare au disque et au concert ?

Salla Pleyal, 20 h 30, Tel. ; 45-63-88-73. De 50 F à 190 F.

Régions

Caen Poulenc

> Milhaud Le Bouf sur le toit

Beriloz

Orchestra de Paris, Semyon Bychkov (direction). De retour de leur périple espagnol, les musiciens parisiens s'arrêtent à Caca. En 1992, ils auront aussi joué à Bordeant, à Toulouse, à Montpellier. Tourner en pro-vince, cela ne leur était pas arrivé depuis louelemns.

Le 17. Grand Auditorium, 17 h 30. Tel. 31-86-42-00.

Montpellier Verdi

> Robert McFarland, Robert Meracum. John Macurdy (basse). Vihilhelmenia Fernandez (aoprano) Fabio Armiliato (binot). Chour de l'Opéra de Montpellier. Cesaestra philharmonique de Mon

Chosur de l'Opéra de Montpellier,
Orchestra philharmonique de Montpellier,
Genfranco Masini (direction),
Humbert Carmelo (mise en schae).
Opéra de la seconde période créatrice de
Verdi, Simon Boccanegra est un ouvrage
un peu spécial : les airs brillants y sont
peu nombreux et la maîtrise du compositeur dans la conduite des grands ensembles y éclate. L'œuvre, remaniée par le
compositeur, ne sera pas comprise tout de
snite. Cette nouvelle production est dirisée par Gianfranco Masini, qui vient
d'être nommé à la tête de l'Orchestre de
Montpellier.

Les 13 et 15, 20 heures ; le 17, 15 heures. Opéra Berlloz. Corum. Palais des Congrès. Tél. : 67-61-67-61, De 95 F

Tours

Sylvie Valeyre (soprano), Catherine Decaen (mezzo-soprano) Gines Sirera (ténor), Christian Treguler (basse), Christian Treguler (basse),

Yvan Rielland (mise en scène).

La voix pure, bien conduite de Sylvie Vallayre s'était fait remarquer, il y a quelques années. La jeune chanteuse avait un peu disparu da circuit. Elle revient. Et dans quel rôle. Le plus lourd, le plus difficile (et l'un des plus beaux I) du répertoire.

Les 15 et 16, 20 h 30 ; le 17, 14 h 30. Grand Théâtre, Tél. : 47-05-37-67. De 26 F à 165 F.

Rock

Shakespear' Sister Duo féminin composé d'une Américaine et d'une Britannique, cette dernière ez Bananarama revenue de ses errances popsuerées, Shakespear Sister tourne depuis deux ans autour de la formule magique qui unitait pop, danse et intelligence. C'est parfois presque ça, sur disque, en tont cas.

Le 13. Batacien, 20 h 30. Tél. : 47-00-30-12. Kat Onoma

Ouoi qu'ils en disent, les musiciens de Kat Onoma approchent le rock en intel-icemels, faisant passer l'idée avant l'envie. Parfois le rock les rattrape et, de passion-nant, leur concert devient excitant. Le 16. Le Cigale, 20 h 30. Tél. : 49-25-61-75. 132 F.

Benoît Blue Boy et les Tortilleurs La Lichère, label de jazz élargi, comageux, petit, indépendant et français, fête son

LOCATION 43 64 80 80

SUR MONSIEUR DE GOETHE ABSENT de Peter Hacks

lean-Louis Martinelli

par Christine Gagnieux

du 12 au 23 mai

anniversaire en grande pompe, avec Benoît Blue Boy, les accordéoustes de Paris Musette, le Nouet d'Arnaud Mattet, etc. La Lichère, c'est un état d'esprit.

Le 16. Vitry. Théstre Jean-Vilar, 17 hours. Tél. : 46-82-84-90. 100 F.

The Paladins Dave Alvin

Dave Alvin, fondateur des Blasters, vient de publier un bel album solo. Il a trainé ses guêtres sur trop de scènes pour crain-dre une déception : rendez-vous donc au New-Morning, à moins que vous ne hau-siez le rock américain classique. Le 18. New-Morning, 21 h 30. Tél. : 45-23-51-41.

Mudhoney

Figurez-vous qu'avant Nirvana il y avait Mudhoney. Dans Seattle, ville agitée de soubresants musicaux à la limite de l'épi-lepsie, Mudhoney inventa le grange rock, d'une violence molle et envoutante.

Le 18. Espace Omano, 19 h 30. Rockin' Dopsie

& The Zydeco Twisters Pilier du Zydeco, Rockin' Dopsie prati-que le genre avec énergie et classicisme. Reste à savoir s'il reussira à transformer le club de la porte Maillot en grange au bord du bayou.

Tournées Leon Redbone

Sans rien savoir des minstrels shows ui détenir un master d'histoire de la musique populaire américaine, on peut tout à fait aimer Leon Redbone, archéologue mais aussi – surtout – crooner, homme de spectacle.

Le 15 mai, Marseille, l'Espace Julien. 21 heurss, 93 F. Le 16, Lyon, salle Ramesu, 20 h 30, 110 F.

**Doctor Feelgood** Le prix de la consultation vient d'aug-menter, le docteur est ravi.

Le 15 mai, Figeac, La Braizine. Le 16. Saint-Michel-sur-Orge, hall des Fêtes. 20 h 30, 95 F.

VRP

Ils sont partis sur les routes de France pour une tournée prolongée, portant dans les régions les plus reculées leurs histoires sombres et leurs chansons droles, ce sont les VRP, clowns tristes, émouvants comme an tableau de Buffet.

Le 15 mai, Nantes, selle de la Beeujoire, 20 heures, 100 F. Le 21, Bordesux, Le Krakaton (selle d'Arlae), 20 heures, 100 F.

Jesus & Mary Chain

Certains les considérent comme les grands anciens du rock anglais contemporain d'autres comme eles Status Quo du rock noisy». Un point de consensus : le Jesus and Mary Chain fait du bruit.

Le 16 mal. Besancon, Le Montjoye, 20 h 30, 120 F et 130 F. Le 19, Lyon, Le Transbordeur, 20 h 30, 100 F. Le 20, Marselle, Théstre du Moulin, 21 heures. Le 21, Montpellier, le

Groupe à dominante féminine (dans ses effectifs) et à tendance onirique (dans sa musique), Lush est un peu eanuyeux et délicatement séduisant.

Le 18 mai, Lyon, Le Transbordeur, 20 h 30, 100 F. Le 20, Bordeaux, Théâtre Barbey, 21 heures, 60 F et 70 F.

Jazz

Lester Bowie Brass Fantasy Groncho Black en blouse d'apothicaire de PArt Ensemble of Chicago (c'est le trompettiste), Lester Bowie balade souvent son caprice de cuivres (Brass Fantasy) entre déluges free et rouconlements gospel mâtinés de parade.

La 15 mai, à 21 h 30, au Tél. : 45-23-51-41. TBB Jazz 1992

à Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt est au printemps le théâtre d'événements particuliers (TBB).

théâtre d'événements particuliers (TBB).

Non que sa programmation éclectique tranche particulièrement sur le papier (encore que...). Mais parce que le lien induit un drôle de courant, Melvin Taylor (le 10), Jean-Paul Amouroux, Rockin Dopsie and The Zydeco Twisters (le 12). Aldo Romano « Dream Band» (le 14), anniversaire J. M. S. avec Didier Lockwood, Sylvin Marc, Jean-Pierre Mas (le 15), George Gruntz Jazz Band (le 16). South African Jazz Pioneers (le 17). A suivre. Au TBS, Tal. : 46-03-60-44.

Boulogne Billancaurt présente san 8º Festival

> jusqu'au 24 mai programme • location

46 03 60 44

TBBJAZZ

#### les modes, les genres et la palette étendue des colorations possibles. Accompagné par les deux frères Mansurov au tar et au kalmanché, Qasimov recrééra sans aucun doute l'événement comme il l'avait fait lors de ses premiers passages à Paris à la Renaud en marchand de cailloux mi-fi-gue, mi-raisin. Contre le Paris-Dakar et la corrida, pour les mélanges irlando-fran-chouïllards. Esamen de passage en public après un album en forme de caricature du chanteur per lui-même. Maison des cultures du monde (cf. l'al-

Inédits). Le 16. Théâtre de la Ville, 20 h 30. Tél. : 42-74-22-77.

bum Muqum d'Azerbaidjan, enlicction

Tournées

Les percussions de Guinée La Guinee, grand creuset africain des De la voix, de l'énergie, et un sant quali-tatif important dans les chansons, la Belge Maurane avance dans la carrière avec la sâreté de cenx qui savent qu'il fant du temps pour se construire. Et du talent. rythmes complexes, a généré le très célè-bre Ballet national de Guinée, affaibli il y a une dizaine d'années par les desiderata du pouvoir politique, aujourd'hui revenn à sa meilleure forme. Sur le même modèle, mais en formation réduite, les Percussions de Guinée, appuyées par les meilleurs tambourinaires du pays, ont créé un spectacle où la virtuosité se mêle à la richesse de la danse et des costumes. Le jeune talent québécois, caustique et à la mode, entre rock mondain et chanson dissipée, égratique à la radio la société d'argent (Cash City) et la chute des valeurs (Sauvez mon amé). Première tournée française.

11º festival La carrière de Kent se profile sous les meilleurs auspices. C'est que l'ancien Starshooter a su affirmer ses dons d'auteur-compositeur, créant une ambiance, un climat, une expression qui enracine les influences rock dans les profondeurs de la chanson française.

Du 19 au 23 mai. Renseignements : 22-97-79-99. Réservations : 22-97-79-77.

Musiques du monde

Alem Qasimov

Chanson

Les 13, 14, 15, 16, 16 et 19. Casino de Paris, 20 h 30, Tél. : 49-95-99-99. De 159 F à 189 F.

Le 19. Olympia, 20 h 30. Tél. : 47-42-25-49. De 150 F à 180 F.

Le 15 mai, Montpellier, Espace Rock Grammont, 20 h 30, gratuit. Le 16, Nice, Esplanade De-Lattre-de-Tassigny, 20 h 30, gratuit. Le 18, Aix-en-Provence, Parlong Lapierre, 20 h 30, gratuit.

Le 16 mai, au Festival d'Aubervillers, Espace Renaudie, 21 heures, 80 F et 80 F. Le 19, Bordeaux, la Médoquine, 20 h 30, 130 F. Le 21, Todouse, le Bijou.

Luc de Larochellière

Tournées

Renaud

Alem Qasimov est un magnifique chan-teur qui vient de la République d'Azer-baïdjan, La musique azeri se rattache aux-traditions persanes, Qasimov en détaille

Le 15 mai, Bischwiller, Muison des ses ciationa culturelles, 20 h 30, 120 F. Le 19, Epinal, Auditorium de la Louvière. 20 h 30, 115 F. Le 20, Villejuif, Thiêtre Romain-Rolland, 20 h 30, 95 F.

**Amiens** 

Festival de jazz élargi comme beaucoup de ses équivalents aux autres musiques (métisses, du monde, d'ailleurs), la onzième édition amiénoise a carrément débordé hors des limites du jazz. Ouverture avec le malien, chanteur et guitariste Ali Farka Toure, et BB King Le 20. Arthur H, puis John Mayall's Bluesbrea-kers. Le 21, somée jazz avec l'African Jazz Pioneers, les vétérans sud-africains, Dec Dee Bridgewater, et le trio Kuhn, Humair, Jenny Clark.

La sélection « Classique » a été établie par Alain Lompech. «Jazz» : Francis Marmande. « Rock » : Thomas Sotinel. «Chansons» et «Musiques du monde» : Véronique Mortaigne,

# AUTANT EN EMPORTE

"INDOCHINE" une œuvre riche et fascinante." Pierre Pitiot - Le Midi Libre

"Un film, et français de surcroît, qui vous emporte comme un roman, qui ne vous lâche plus, et qui vous laisse le cœur et les yeux chavirés." Jean Serroy - Le Dauphiné Libére

"Le goût du romanesque et les folles équipées du cœur, l'impérialisme des années 30: "INDOCHINE" est une grande fresque historique." Jérôme Mallien - Les dernières Nouvelles d'Alsace "Un mélodrame ambitieux et flamboyant,

une grande fresque romanesque et lyrique."

Alain Dutasta - La Nouvelle République du Centre "Le romanesque, le grand, le vrai, le beau, fait son retour sur les écrans. Régis Wargnier signe là une œuvre envoûtante à souhait." Michel Bitzer - Le Républicain Lorrain

"INDOCHINE", c'est la magie irrésistible du grand cinéma que l'on croyait perdu aujourd'hui, ce cinéma romanesque où les héros sont beaux, romantiques, purs et imprévisibles, où l'amour a le goût du sang, la passion celui de la mort, où une histoire se conjugue à l'éternité des légendes."

> "Autant en emporte "INDOCHINE", pour trois heures de rêve." Herve Nedelec - Le Provençal

Vivinne Nortier - La Dépêche du Midi



**Nouvelles** 

expositions

On l'a vu à la télé, chez Pivot, qui, pour

on 13 vu a la tele, chez rivot, qui, pour une fois, avait envie d'art, et maintenant le voici au musée de la Marine, où il expose 178 œuvres de 1967 à 1992 – dessins, estampes, peintures et céramiques – sur un thème à prendre ou ne pas prendre au pied de la lettre ; celui de la mer et de l'esu. Comme il se duit en un tel endroit

Musée de la Marine, palais de Chaillot, place du Trocadère, Paris 18<sup>4</sup>, Tél. : 45-53-31-70, Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 18 heures. Du 16 mai au 13 septembre. 22 F.

Quand Christophe Colomb allait vers les

indes occidentales, les Portugais allaient vers la Chine en soivant les routes des

pilotes arabes. Ils y parvinrent en 1513 et fonderent Macao, L'expositioo raconte leurs intinéraires et les échanges

commerciaux qui s'établirent alors entre Lisbonne et l'empire du Milieu.

Alechinsky

Du Tage

à la mer de Chine

Maîtres français

Saint-Germain

des Beaux-Arts

des XIXº et XXº siècles

Galerie Schmit, 398, rue Saint-Honoré, Paria 1 °. Tât. ; 42-60-36-36. Tous les jours seuf dimanche de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 h 30. Du

De la rue Bouaparte à la rue Guéné-gaud, les galeries fout la fête peudant quatre jours : vernissages le même soir, portes ouvertes plus longtemps, et même le dimanche 17 mai. Et pour enfoncer le elou, leur association, e Saint-Germain des Beuny-Acta a vernit avec

des Beunx-Arts », vient, avec

Knockando, de creer un prix pour les

#### 37º Salon de Montrouge Au programme de ce 37º Salon de Mon-

tronge : des peintures, des sculptures. des photos et autres travaux de deux cent cinquante artistes contemporains. Et un hommage au galeriste Karl Flinker disparu il y a moins d'un an.

Centre culturel et artistique, 2, avenue Emile-Boutroux, Montrouge, 92120, Tille-Boutroux, Montrouge, 92120, 10 houres à 19 houres. Du 13 mai nu 15 juin.

#### **Paris**

#### Acquisitions du département des sculptures

Claude Miehel, surnommé Clodion, ciaide Mienel, surnomme Clodion, sculpteur au temps de la Révolution et de l'Empire, u produit en abondance des petites galanteries en terre cuite qui ont fait sa réputatiou. L'expositiou – une centaioe d'œuvres – le montre sous d'autres jours : monumental, traitant la pierre et le marbre, et pratiquant le bas-relief.

Musén du Louvre, hall Napoléon, entrée par la Pyramide, Paris 1=. Tél. : 40-20-51-51. Tous les jours seuf mardi de 10 heures à 22 heures, Jusqu'su 29 juin. 35 F (comprenent l'accès à l'exposition

#### Dessins de Miro

Cinquante des quatre-vingt-dix dessins de Miro conservés au Musée national d'art moderne y sont exposés, divers et spontanés, tout au long do parcours, de 1924 à 1977. Où deux taches, trois points et quelques traits légers suffisent à faire oaître do moode, sinon le monde. Et beaucoup de poésie, avec ou sans le mot calligraphié ou écrit.

Centre Georges-Pompidou, salle d'art graphique, place Georges-Pompidou, Paris 4-, Tél. : 42-77-12-33. Tous les jours sauf mardi de 12 heures à 22 heures, samedi, dimenche et jours fériés de 10 heures à 22 heures. Jus-qu'au 7 juin.

#### Dessins de Rodin

Musée national des Arts asiatiques - Gui-met, 6, pl. d'iéna, Paris 16-, Tél. : 47-23-61-95. Tous les jours sauf mardi de 9 h 45 à 17 h 15. Du 20 mai au 31 août. Pour fêter la parution du cinquième et dernier tome de l'inventaire des dessins de Rodin, dont le mosée, rue de Varenne, possède la plus belle collection du monde : 7200 numéros. Qu'il a fallu trier, séparer des faox, regrouper, essayer de dater. C'est ce travail de Chaque unnée, à la même époque, la galerie Schmit sort sa moissoo de recherche qui est exposé. aretés : ici c'est un portrait de fem de la période fauve de Deraio, là une gouache de Cezanue avec un dessiu au dos, et là un bouddha d'Odilon Redon... Une exposition pour collectionneurs.

Musée Rodin, hôtel Siron, 77, run de Varanne, Paris 7\*. Tél. : 47-05-01-34. Tous les jours sauf lundi de 10 heures à 17 h 45. Jusqu'au 19 juillet. 21 F.

Ciaquante ans après sa mort, une treutaine d'années uprès la destruction des cutrées de métro qu'il avait dessinées pour Paris, voici la première exposition monographique sur Hector Guimard, le maître de l'art nouveau français. Où l'on découvre qu'an-delà des questions de « style », son œuvre fut portée par une réflexion ambitieuse faisant fusionner l'architecture, l'art et la vie.

Musée d'Orsay, 1, rue de Bellechasse, Paris 7-. Tél.: 40-49-48-14. Tous les jours eauf tundi du 10 houres à 18 houres, jeudi de 10 heures à 21 h 45, dimianche de 9 heures à 18 heures. A partir du 20 juin nuvert de 9 heuren à 18 heures. Jusqu'eu 29 juillet. 32 F (bil-let jumelé musée-exposition: 45 F).



Centre Wellonie-Bruxelles à Paris, 127-129, rue Saint-Martin, Paris 4-, Tél. : 42-71-26-19, Tous les jours sauf lundi de 11 heures à 19 heures, Jusqu'au 7 juin.

#### Ellsworth Kelly

Le savait-on? C'est à Paris, où il a vécu peintre américain Ellsworth Kelly a forgé soo art abstrait dur et pur. Des dessins, des collages, des photographies (inédites, de murs et fenêtres de l'île Saint-Louis) comme notes de travail, en amout des peintures témoignent de ses recherches d'alors. Presque une leçon.

Galerin nationale du Jeu de paume, place de la Concorde, Paris 1-. Tél. : 42-90-89-69. Tous les jours sauf lundi de 12 huures à 19 heuren, samedi, dimanche de 10 heures à 19 heures, mardi jusqu'à 21 h 30. Jusqu'au 24 mai.

#### Le passé recomposé

Le Gray, Bisson, Marville, Le Seroq, Baldus, Charnay, Atget... en un voyage depuis la cathédrale de Reims jusqu'à la pyramide d'Izamal au Mexique. Et cent cinquante photos dúment restaurées, qu proviennent de la riche collection de la bibliothèque du Musée des arts décoratifs. L'exposition présente également les techniques de restauration et de conservation de ces photos historiques.

Musée des arts décoratifs - Palais du Lauvre, 107, run de Rivoli, Paris 1-, Tél. : 42-60-32-14. Tous les jours seuf lundi, mardi de 12 h 30 à 18 heures, dimenche

#### Toulouse-Lautrec

De tous les artistes célèbres de la fin du dix-neuvième siècle, Tonlouse-Lautrec était ou des derniers à ne pas avoir en droit, depuis longtemps, à une grande rétrospective. Il ne perdait neu pour attendre : tous les médias s'en mélant, Pexposition – deux cents peintures, gra-vures, dessins et affiches – bat les records de frequentation.

Grand Palais, galeries nationales, sv. W.-Churchill, pl. Clemanicasu, av. Gal-Eisenhouer, Paris 8-, Tél.; 44-13-17-17. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 20 heures, mercredi jusqu'à 22 heures. Réserv. Gillets au. 48-04-38-35 (de 11 heures à 18 heures), par Minitel 3615 Lautrac et FNAC. Jusqu'au 1- juin, 50 F.

#### Geer van Velde

Un choix de peintures, de gouaches et dessins de ce peintre discret, sensible et réfléchi, qui mit le lyrisme de ses débuts en sourdioe, pour construire des tableaux avec lignes, plans et transparences, toujours plus abstraits, toujours plus épurés.

Musée Tavet-Debcour, 4, rue Lemercier Pontoise, 95300. Tél. : 30-38-02-40 Tous les jours sauf mardi et jours fériée de 10 heures à .12 heures nt di 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 7 juin.

### Régions

#### **Arles** Zadkine

Il y svait longtemps que l'œuvre de Zad-kine u'avait pas fait l'objet d'une exposi-tion. Depuis vingt ans. Celle que pro-pose le musée Réattu réunit des bois et-des pietres éclaitant le parcours austère du statuaire tout an long de la première moitié du siècle. A l'Espace Van Gogh sout exposées les gouaches plus libres des années 20.

Musée Réstiu, 10, me du Grand-Prieuré. 13200. Tél.: 90-49-37-58. Tous les jours de 10 heures à 13 fieures et de 14 heures à 18 heures. semedi, dimanche et fêtes de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 14 juin. 20 F.

Especa Van Gogh, rue du Président-Wil-son, 13200, 16.: 90-49-39-03. Toue les jours de 10 haures à 13 neures et de 14 heures à 19 neures à samédi, dimerche et jours fériés de 10 haures à 19 heures. Jusqu'au 14 juin.

#### Dijon

#### Portraits sculptés,

du XVe au XVIII siècle De Thomas de Plame, conseiller des ducs de Bourgogne, à Sabine Houdon enfant, une grande galerie de portraits sculptés provenant des collections des musées de Dijon et d'Orleans, mais aussi du Louvre, doot le département des sculptures est en chantier.

Musés des Beaux-Arts, place de la Seinte-Chapelle, 21100, 761.: 80-30-31-11. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 18 heures, dimenchu de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures, Jusqu'au 10 soût, 10 F.

#### Lyou

#### Flandre et Hollande au Siècle d'Or

Les musées de Lyon, de Bourg-en-Bresse, et de Roanne ont entrepris de faire découvrir, ensemble, les meilleurs tableaux des écoles flamande et hollandaise du dix-septième siècle conservés dans la région Rhône-Alpes. Lyon propose les peintures d'histoire et les portraits, Bourg-en-Bresse les scènes de genres et les paysages, Roanne les natures mortes, vanités et allégories.

Musée des Beaux-Arts, palais Saint-Pierre, 20. place des Terresux, 69001. 761: 78-28-07-68. Tous les jours souf jundi et mardi de 10 h 30 à 18 heures. Jusqu'au 12 juillet.

# Musée de Brou, 63, boulevard de Brou, 01000. Tél.: 74-45-39-00. Tous les jours de 3 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, Jusqu'au 20 sep-tembre.

Musée Joseph-Dechelette, 22, rue Ans-tole-France, 42300, Tél.: 77-70-00-90. Tous les jours souf mardi et fêtes de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, Jusqu'au 20 septembrs.

#### Muzeum Sztuki W Lodzi

Sait-on que le musée Sztuki de Lodz possède une collection d'art du ving-tième nicle de tout premier ordre? Que cette collectinu constituée pendant sonzante ans comprend des œuvres de Schwitters, Klee, Léger, Picasso, Ernst, Benys, Opalica, Boltanski, etc...? Et que

le musée d'art contemporain de Lyon l'expose largement? L'ELAC, dans le même temps, présente les travaux iné-dits de huit artistes polonais d'aujour-

DE LA SEA

Class.Gue

Berlin2

Sep (12.5"

(a ecc-

ON KELL !

Detre sign of the

Color Da

1000 2 (2000)

grand from the Control

S001 C 244

Marie .

tra e.

the Delice Transfer and I have

90-2 C 15 1-1 15 573

版·主·

Marie Comment of the 
Ballet 120 ....

-

1.50

\*

1485 2 6 2

Le quatuor Hagen

Berthary Windows . Bulletin

212 Peterson Hagery Andrews .

ida Quatam Haika Adding a

Girin Onestween Floring in his mail & wall

Cole Online Heart Bear face

'an . 'ara' .

officers at 11 to 1

Mineral Madestry to here were

Parist Marine Marine

Cine Consum Comme

.....

marrie are successful to the second

BON Sales Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Commit

de regis je

20 ber water a contract

Ababi Korsako.

**放注** / 200 · · · · ·

me promise as their results in

BREEF & Secretaries of the second

elinat and pur un to series and the 30E-2-

Musée d'Art contemporain, 16, rus Président-Edosard-Herriot, 69001, Tél.: 78-30-50-86. Tous les jours sauf mardi de 12 houres à 19 houres. Jusqu'as 27 sep-

#### Meymac

#### Brigitte Nahon, Ernesto Tatafiore

Brigitte Nahon est un sculpteur français d'une trentaine d'année. Ernesto Tatad'une trentaine d'année. Eraesto l'ata-fiore vit à Naples, est plutôt peintre, et a vingt ans de plus. On peut cependant trouver des points communs aux deux artistes exposés à Mermac, pour le prin-temps : un goût pour les constructions et les images légères, précaines, en réfé-cemps apprisée à l'act conceptient Man rence amusée à l'art conceptuel. Non sans poésie.

#### Mouans-Sartoux

#### Le Regard libéré

Monans-Sarioux est un beau village, son château en triangle aménagé en espace d'expositions, un beanbeur, et ce qui y est montré, toujours de qualité. On peut donc y aller, même sans être absolument converti aux choses de l'art abstrait pur et dur, dit « concret », qui a motivé la création du centre. D'ailleurs un y admet des œuvres de parents lointains.

Espace de l'art concret, chêteau de Mouans-Sartoox, 06370, Tél.; 93-75-71-80. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11 heurs à 17 heurs. A pertir du 1" julia jusqu'à fin septembre tous les jours seuf mardi de 11 heurs à 19 heurs, Jusqu'au 28 juin.

#### Nantes

Sir Edward Burne-Jo Le musée de Nantes vient de faire l'acquisition d'un portrait peint par Burne-Jones, et se trouve désormais le seul musée français, avec cetui d'Orsay, à posseder un rablem dell'arfasté préraphaélite. Pour lêter: l'événement d' propose cent dix de ses dessins, qui proviennent des collections du Fitzwilliam Museum de Cambridge. Une rarcée.

Muete des Beinx-Arts: 10, ree Georges-Clemencues, 44000, 76: -40-74-53-24. Tous les jours seuf mandi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 h 45, dimanche de 11 heures à 17 heures. Jus-qu'au 28 juillet.

#### Saint-Paul-de-Vence Art millénaire des Amériques

Cent cinquante sculptures, masques et pots représentatifs de la plupart des styles précolombiens ont quitté le musée Barbier-Muller pour la foodation Magght. L'idée o'est pas désagréable de les savoir dans un des fiefs de Miro.

Fondadon Miseght, 06570, Tél.: 93-32-81-83. Your les jours de 10 belurés à 19 beures. Jusqu'au 15 juin.

## Troyes

#### Jacques Charlier

Invité par le Cadran solaire, Jacques Charlier, un Belge, qui us manque ai d'humour, ni de goût pour les images ambivalentes, a réalisé, pour la chapelle de l'flôtel Dieu, un dispositif spécifique. Où il est question de l'eufer... des images bien sûr.

Cadran solaire, dispetie de l'Hôtel-Dieu, quai des Comba-de Champegne, 10000. Tél.: 25-78-13-78. Tous les jours saur merdi de 15 heures à 19 heures. Jus-qu'eu 13 juin.

La sélection « Arts » a été établie par : Genevière Brecrette « Architecture » : Prédéric Edelmana « Photo » :

#### XXXVIII SALON DE MONTROUGE - 13 MAI - 15 JUIN ART CONTEMPORAIN

peinture, sculpture, dessin travaux s/papier photo, etc. "RUE DU BAC - RUE DE TOURNON" KARL FLINKER 2, av. Emile Boutroux (face Mairie) 32, rue Gabriel Péri 10/19 h L.Li. - Tel. 47 35 70 96 - M° Porte d'Orléans - Bus 68-126-128

#### PRIX JACQUES-GAUTIER

André Gantier et les Amis de Jacques Gantier organisent un concours destiné aux jeunes créateurs de bijoux contemporains : œuvres en argent ou dans des matières originales. Deax Prix JACQUES GAUTIER seront attribués par un jury de qualité. Le dépot de deux bijoux dessa être effectué apant le 19 jain 1992 à la Galerie Jacques Gaatler, 36, rue Jacob, 75006 Paris. Tél. 42-60-84-33

moins de quarante ans n'nyant jamais exposé. Qui sera remis le 15, à l'Hôtel de la Monnaie, à Nicolas Colin, Marielle Roy, et Didier Tallagrand. Paul Haukar Galerias de Saint-Germain-des-Prés, Paris 6-. Jeudi à pertir de 18 h 30, vende 12 heures à 18 heures. Jusqu'au 28 juin. 20 F. isicale w Orchestre - P.A.R. : prix moyen du repas - J., H. : ouvert jusqu'à... heures. DINERS . RIVE DROITE F/Dim. Lundi soir
48-78-42-95/34-61
ARRIVAGE JOURNALIER DE POISSONS FRAIS. CRUSTACÉS, PLATEAU DE FRUITS DE MER: CARTE 300 F. Messa de la mer, le soir, 150 FTC. TY COZ

35. rue Saint-Ge T.I.j., service cont. de 11 h à 2 heures du mat. Huitres et fruits de mer toute l'aunée. Poissons du marché. Choucrostes. Menu-carte 160 F Jean., plat, dess., café, via comp.). Repas d'aff. LE CORSAIRE I, bd Excimans, 16 45-20-87-85 et Le restaurant où vous de serez januais déçu. Spécialités de poissons, viandes, plites 43-25-53-25 fraîches. Cuisine faite par le patron. Meaus-carte à 85 F et 150 F. Permé saupedi. RIVE GAUCHE \_

#### SOUPERS APRÈS MINUIT

NOS ANCETRES LES GAULOIS 46-33-46-07 et 66-12 Unique an monde. Cadre fin 17-. Ambiance exceptionnelle. Menu 6 plats : 175 F 39. rue Saint-Louis-en-l'Ille, 4° Climatisé tout compris. Viu à discrétion. Tous les soirs. Dimanche midi et soir.

Spécialité de confit de canard et de cassoulet au confit de canard. Service jusqu'à 23 h 30. TOUS LES JOURS. Dim. service continu de 12 h à 23 h 30, SALONS CLIMATISES.

#### LES GRANDES MARCHES

AU PIED DE L'OPÉRA-BASTILLE La bonne adresse du quartier. HUITRES toute L'ANNÉE, POISSONS DU MARCHÉ. Plats traditionnels. Vins 1 découvrir. DECOR « Brasserie de luxe ». JARDÍN D'HIVER. T.1; de 11 b 30 á 2 heures du matin, 6, place de la Bastille. 43-42-90-32.

Composition suspendue, de Katarzyma Kobro (1921-1922) : cette exposition révèle un des maîtres de Le pont transbordeur l'art couveau, dont la capitale belge fut et la vision moderniste un remarquable foyer, bien an-delà de la célébrité du seul Horta, Bruxelles, impitoyable pour soo patrimoine, a fait beaucoup disparaître de l'œuvre de Paul Hankar, comme tant d'untres chefsd'œuvre. Comme le massacre n'est pas près de s'arrêter, il fant aller visiter cette exposition, con seulement pour le plai-sir, mais par esprit de solidarité.

Construit en 1905 par le roi du câble, Ferdinand Arnodin, le pont transbor-deur de Marseille a fasciné, dans les deur de maiscine à lascine, dans les anuées 20 et 30, plus d'un plasticien : Moholy-Nagy, Man Ray, Florence Heary notamment, qui l'ont photogra-phié, ou filmé. Outre 54 tirages originaux sur ce motif constructif, et le film de Moholy-Nagy sur Marseille, l'exposi-tion, qui vient du musée Cantini, pro-pose aussi, à Paris, une section sur l'histoire des ponts transbordeurs et les activités de l'ingénieur Amodin.

Caisse nationale des monuments histori ques, hôtel de Sully - 62, rue Saint-An-toine, Paris 4-, Tél. : 44-61-20-00, Tous les jours sauf Jundi de 11 heur 19 heures. Jusqu'au 28 juin. 25 F.

#### Les Lautrec de Lautrec

Lautrec lithographe et affichiste en deux cent cinquante-trois ouméros, du café-concert au champ de courses, en pessant par le bordel : e est plus qu'un complé-ment à l'exposition du Grand Palais. Les œuvres sont extraites du fouds conservé à la BN, en particulier du don que la comtesse de Toulouse-Lautrec avait fait en 1902, peu de temps après la mort de sou liks.

Bibliothèque nationale, galeries Mansart et Mazarine, 1, rue Vivienne, Paris 2 Tél. : 47-03-91-10. Tous les jours de 10 heures à 20 heures, Jusqu'au 31 mai. 30 F, 20 F avec un billet de Grand Palais. Conf. à 18 h 30.

#### Les Vikings

Les Vikings étaient-ils ces brutes assoiffées de sang et de pillage que nous décri-vent les chroniques médiévales? Une exposition amhiticuse, organisée avec le concours des musées de Stochkolm d'Oslo et de Copenhague, nous présente des commerçants donés pour le négoce, des navigateurs habiles; des urtisans inventifs et des poètes à l'imagiuntion fertile. Une civilisation qui, très tôt, a su intégrer les apports extérieurs.

Grand Palais, galeries nationales, av. Winston-Churchill, pl. Clemenceau, av. Esenhower, Paris 8-, Tél.: 44-13-17-17. Tous les jours saur merdi de 10 hourse à 20 heures, meruredi jusqu'à 22 heures, Jusqu'au 12 juillet. 40 F.

On connaît mal Josef Sima, une grande figure pourtant, qui, comme l'avait fait Kupka, établit un pout entre la scène artistique tchécoslovaque et Paris. En aristique (checostovaque et raris. En-silence, il glissa à travers plusieurs cou-rants de la peioture abstraite, du cubo-futurisme à l'art informel, évulua dans les parages du surréalisme, finit par trouver sa lumière, dans le dedans des tableaux. En quelque deux cents cenvres, une rétrospective, accompagnée d'une exposition documentaire sur le Grand jeu, et d'un parcours à travers une quinzaine d'ateliers d'artistes de Prague et de Bratislava

Musee d'art moderne de la Ville de Paris, 11, av. du Président-Wilson, Paris 16. Tél.: 47-23-61-27. Tous les jours sauf fundi at jours fériés de 10 heures à 17 h 30, mercredi jusqu'à 20 h 30. Jusqu'au 21 juin. 35 F (comprenent l'entrée de l'exposition « Le grand jeu »).

#### **GALERIE KATIA GRANOFF**

#### Jean MESSAGIER

SIGNATURE jeudi 14 mai à 17 heures .

13. quai de Conti 75006 PARIS - 43 54 41 92

بياها كالمصافحة المحاكم فالمتابع والمستمامة بأم

Berlioz

Béstrice et Bénédic Bagtince et Benedict Susan Graham (Béetrice), Jeen-Luc Viale (Bénédict, Sytvia McNair (Héro), Catharine Robin (Ursula), Gilles Cachemaille (Claudio), Gabriel Becquier (Somarone), Vincent Le Taxier (Don Pedro), Chaur et Onchestra de l'Opéra de Lyon, John Nelson (direction)

Cet opéra-comique est difficile à mettre en scène : tiré de Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare par Berlioz lui-même (qui a rajouté au passage le personnage de Somarone) le livret n'est pas un modèle de vraisemblance dramatique. Le disque lui convient, en revanche, fort bien, même si les deux enregistrements de Colin Davis (L'Oiseau-Lyre, et surtout le second publié par Philips), grand berliozien devant l'éternel, sont d'une incroyable indécision. Même si celui de Daniel Barenboim pèse des tonnes (Deustche Grammo-

L'enregistrement de John Nelson, publié par Erato et Radio France, échappe à tonte critique. La distribu-tion est idéale, l'orchestre impecca-ble. Délicate, orchestrée avec un tact incroyable, déployant des mélodies sublimes sur des harmonies étrangement belles, d'une élégance qui ne touche pas terre, la musique de Béa-trice et Bénédici mérite les attentions interprétait Mozart. Il est si rare que Berlioz soit l'objet de telles atten-

2 CO Ereto-Musifrance 2292-45773-2. Distribué par Wanter.

Debussy

Rimski-Korsakov

Orchestre symphonique de Chicago, Fritz Reiner (direction).

15 juin Quarnur Hagen

Deux tubes du concert et du disque enregistrés en 1960, par un chef d'orchestre comme il n'en est plus guère, dans des conditions techniques exemplaires. Rarement la suite symphonique de Rimski-Korsakov aura sonné sans ce lyrisme appuyé qu'y mettent tant de confrères de Reiner. Les plans sonores se détachent avec une netteté stupéfiante sans qu'à aucun moment cette lecture virtuose ne tourne au numéro de démonstration technique. Quel orchestre, cependant! (même si la justesse de ses violons peut être parfois prise en défaut lorsqu'ils jouent pianissimo dans l'aigu).

Ces remarques s'appliquent également à l'interprétation de la Mer de Debussy. La maîtrise du temps dont fait preuve le chef, sa capacité à faire sortir les détails instrumentaux sans leur faire un sort, sans jamais sacri-fier la ligne, l'air qu'il fait circuler entre les pupitres, la sensualité joyeuse dont il pare les bouffées de vrisme qui parcourent cette œuvre dans ses premier et troisième volets n'ont d'égale que sa maîtrise du rythme dans les «Jeux de vagues» centraux, « mouvement » dans lequel beaucoup de chefs abdiquent.

CD RCA GD 60875.

Jazz

Charlie Haden

and Quartet West

Haunted Heart Charlie Haden et West (Ernie Watts an ténor) ont conçu Haunted Heart comme un film. Avec des compositions originales de musiques qui trainent et trois séquences qui grattent, empruntées aux discothèques personnelles : un titre de Jo Stafford de décembre 1947, Jeri Southern (mars 1954) et Deep Song de Billie Holiday (février 1947). C'est un juste et superbe retour des choses. Le jazz a toujours fait lever des images oettes. Pas des rêves mais des images. On a vo, plus qu'on ne les a imaginés, par la musique même, des gestes, des peaux, des gratte-ciel, des instruments de musique, des studios, des cuivres, des villes et des rues tion qui précède tout générique au happy (?) end, on a droit à toute la séance. Pourvu que personne ne s'avise d'y coller des images...

1 CD Gitanes Jazz, Verve 513 078-2.

Roots

LOLVRE

Le quatuor Hagen et ses amis

Beethoven, Webern, Schubert

17 juin - Quatnor Hagen ; Gérard Caussé, afto-

18 juin Quatuor Hagen : Andrey Luna, soprano

Haydo, Berthoven, Schoenberg

19 juin Quatror Hager: Paul Gulda, piano

Janacek, Brahms, Schoenberg.

Lutoslawski, H. Wolf, Schubert

22 Juin Quatuor Hagen; Boris Pergamenschikow, violour elle

Tarif à l'unité : 130 F (moins de 28 ans : 110 F ; carte Fidélité : 80 F)

Abonnement aux cinq concerts : 500 F (carte Fidélité : 300 F)

Réservation par correspondance à retourner accompagnée de vorre

Information: 36 15 Louvre, Réservation: (1) 40 20 52 29

chèque libelle à l'ordre de la "Reunion des musees nationaux"

et d'une enveloppe timbrée à vos nom et adresse, au

Musée du Louvre - Auditorium - Service Location

75058 Paris Cedex or

15/06

17/05

10/08

19/08

22/06

Purcell, Bartok, Mozart

Auditories

Setute the samphone
Arthur Blythe, Sam Rivers, Chico
Freeman, Nathan Davis, Doo Pullen, Santi Debriano, Tommy Campbell: il suffit d'énoncer le générique

Du 15 au 22 juin

Fidéli1é

Total

pour pressentir où ces Roots s'enracinent. D'un côté, on peut se dire que cette pléiade d'excellents musiciens n'arrivera jamais plus à mériter à l'ancienne le titre de «Leaders» (c'est le nom d'un groupe qui rassemble la plupart d'entre eux), d'un autre on se dit qu'ils signent la fin de l'idée même du leader, ou qu'ils racontent sans le savnir, en l'exagérant, l'histoire des noms propres dans le jazz, autant dire l'histoire de la critique. Bien. Sept hommes pour saluer le saxophone. Anthologie, rétrospective, répertoire, on bat les cartes, à qui la donne? Ellington, Parker, Coltrane, Dexter Gordon, Eric Dolphy, Coleman Hawkins, Sonny Rollins, Gene Ammons et Lestar Young servent de Virgile. L'enfer est pavé de bonnes anches. Rien à dire. C'est un beau disque, solide. On peut s'en passer. Ou pas.

**Kenny Garrett Quintet** 

1 CD Records in + out. Distribué par Adds. IOR 7016-2.

C'est la carte de visite de Kenny

Garrett. Son premier disque, fin Garrett. Son premier disque, in 1984, avec le meilleur trompettiste pour des prunes, Woody Shaw (1944-1989) plus oublié aujourd'hui que l'oubli, et une rythmique très carrée, bien datée. Il y a là-dedans plus de musique que dans la plupart des «premiers disques». Kenny Garrett, c'est visible, tient à se faire connaître. Il sort à peine des workshops de Marcus Belgrave (une sorte d'hypolihàgue musicale à Detroit) il d'hypokhagne musicale à Detroit), il s'engage à bord du Duke Ellington Orchestra dirigé par Mercer, l'orphelin (c'est son service militaire à bord de la Jeanne d'Arc), il fait le boeuf à New-York (la vie de bohème), il grave cette carte de visite pour la compagnie Criss Cross le 28 décem-bre 1984, il intègre les Jazz Messen-gers d'Art Blakey (carrément l'Ecole normale supérieure) et il est enfin appelé par Miles : soit le Collège de France ou, an choix, le Grand Magic Circus versioo 70. Maintenant, Kenny Garrett tient à faire croire qo'il est un Cannooball Adderley doublé d'un Coltrane. A voir.

1 CD Crise 1614 F. M.

Rock

Double Nelson

Mange Marge Marge Ca sert à quoi, un disque de Double Nelson. Ce n'est pas de la musique d'amemblement, à moins que vos goûts ne vous portent vers les sommiers crevés ou les trépieds unijambistes. Ce n'est pas non plus de la musique pour masochistes (voir sur des modes très différents - My Bloody Valentine, Einstitrzende Neu-bauten on Silverfish) mais c'est sans doute là qu'il faut chercher. Le paroxysme sonore est là, mais la mystique (celle qui fait des tympans crevés une nouvelle martyrologie) est restée au vestiaire.

Si l'on veut filer une métaphore avec les Double, il faut se tourner du côté des plasticiens se fournissant sur les décharges publiques. Le trio nan-céien, arme d'instruments bizarres, hétérodoxes (synthétiseurs, magnétophones et aussi la bonne vieille guitare électrique, définitivement détournée de son asage habituel), assemble des sons pas jolis, abimés. Des bruits indéfinissables (qu'on n'entend jamais) ou méconnaissables (un riff de guitare sorti de son environnement, brutal et inatile comme un gros poisson échoué), ou encore ables (une canette de bière qui se vide). A partir de tout ça, on devine une monde compliqué et rudimentaire, qui s'arrête bien avant les considérations esthétiques, mais un peu après la franche rigolade. Musique pour cour des miracles postindustrielle sons une belle pochette de Manu Poydenot.

Cobalt 09255-2, distribution Mélodie.

Lyle Lovett

Joshueh Judges Ruth C'est-à-dire, dans l'ordre, trois des livres de la Bible. Et pourtant, il est à peine question de religion an long de ce beau disque changeant. Du funk rural de l're Been to Memphis au country classique et sinistre de Family Reserve, on suit à la trace Lyle Lovett, promeneur an regard paisible, chroniqueur faussement innocent des Etats-Unis des trailers parks et des églises baptistes (le gospel gentiment blasphématoire de Church), du Sud-Ouest au Texas. Donc de tribulations, d'un peuple qui ne tient pas en place, finalement

« Nonsuch » D'XTC

# Le paradis perdu

simplement abscons, ces harmonies vocales aériennes : tout ca n'est qu'une provocation passeiste, une incitation à la nostaigle. A moins que ce ne soit le seul moyen de faire de la musique pop intelligente aujourd'hui. L'existence d'XTC, la façon dont le groupe existe témoigne à la fois de la mort du rock et de son immortalité.

Nonsuch, le demier disque du trin, est un album famôme, qui donne des frissons à force d'exactitude. Par moments, on entend les chansons que Lennon at McCartney (nu Brian Wilson, ou Ray Davies) n'ont jemais écrites. Plus troublants encore, les détails hyperréalistes qui font basculer dans le temps : le bref solo de synthétiseur au milieu de The Smartest Monkey, timbre et ligne mélodique vieux de vingt ans, on aperçoit dans la brume le sinouette de Kelth Emerson: l'intention hésite entre la caricature et l'ax-voto. Ou le choix de Dave Mattacks à la batterie (le groupe n'e plus de batteur attitré depuis qu'il a arrêté de se produire sur scène). Frappe appuyée et et mate, Mattacks qui e fait ses débuts dans les ennées 60 avac Feirport Convention, est un grand batteur pop, tout ce que Ringo Starr aurait dû être si le monde avait été vraiment parfait. Sans une once de funk, un musicien qui encadre plus qu'il ne propulse, parce que cette musique est faite pour orner l'espece plus que pour l'ani-

On peut recenser les raisons de ces anachronismes provocateurs: depuis dix ans. XTC ne donne plus de concerts; bon gré mai gré, le groupe ne sort qu'un disque tous les trois ans, ce qui implique une somme musiciens cultivés écrivent la critique de chacun de leur titre en même temps que la chanson elle-même.

Et pourtant, Nonsuch bouge, voyage. On croirait ce disque imperméable à l'air du temps, mais Colin Moulding chante : «L'homme e créé le carton d'emballage pour y dormir/et fait des couvertures evec des journaux/il faut convenir qu'il en a fait, du chemin » (The Smertest Mankey). Pendant ce temps Andy Par-tridge percourt les territoires émotionnels, mesurant le temps qui passe sans se croire obligé de rester adolescent à jameis (The Disappointed). Partridge qui e déve-loppé un style, des idiosyncrasies qui le distinguent souvent de ses pairs. Plus futé que Difford et-Tibrook de Soueeze, plus civil ou Evis Costello, lui seul pouvait dessiner une erchitecture baroque et comique et en faire Omnibus, chanson en forme de montagnes

XTC est arrivé bien trop tard pour profiter de l'innocence des commencements du rock, ils n'ont même pas été chassés du paradis terrestre (qui donc avait choisi la pomme comme emblème de sa maison de disques?), ils ne l'ont vu que de très loin. Monsuch est une nouvelle tentative, aussi belle que vaine (et cette vanité est un élément essentiel de cette beauté), de le retrouver, sur 32 pistes et en son digital.

THOMAS SOTINEL

\* Nonsuch, d'XTC; Virgin, 1 CD CDV 2699...

ce titre o'est peut-être pas si absurde. Lyle Lovett, accompagné de requins de studio au jeu limpide et profon-dément satisfaction, ici, c'est d'entendre ce qu'on attend au moment où on l'attend), est un excentré qui se déguise en rocker FM, le décalage qu'il introduit entre la norme du rock qui passe à la radio et sa musique est parfois imperceptible, juqu'au moment où i'on s'apercost qu'on a été embarqué bien plus foin qu'on ne le croyait; sur les chemins d'un chanteur bizzire et uni-

Columbia 01-471531-10.

Musiques du monde

Papa Wemba

Le Voyageur Arrivée surprise chez Real World, le label de la famille Gabriel, d'un Papa Wemba en pleine voix. Cofondateur du groupe Zalko Langa Langa en 1970, roi de la sape (l'art de vivre par la fringue ostensible) en début des années 80, tête de pont, en Europe, de la rumba zaliroise dix ans plus tard, Papa Wemba avait enregis-tré plusieurs titres pour des produc-teurs japonais. Ce sont eux que public Real World.

Sur la pochette, Papa Wemba pose sur les escaliers de la Butte dans une superbe chemise ronge. Les neuf titres n'out pas tous le relief nécessaire, mais le ocemier. Maria Valencia, et l'avant-dernier, Madilamba mâtiné de sons d'accordéon, sont danser immédiatement sans acrière-

1 CD Real World CDR W20. Distribué par

Les Têtes brilées Bilantsi Rock

Les afhanés du Cameroun, si l'on en croit la rumeur, ont digéré, avec l'ai-sance de l'innoceace, toutes les propositions d'un nouveau mondislisme : rock, zouk, rumba, électricité, langue anglaise, et melanges panafri-

Peinturiures comme de vrais zoulous de camaval, entourés de piliers de la sono mondiale (Manu Dibango au saxophone, Simon Booth à la pro-duction), les cinq Têtes n'ont pas d'états d'âme : tout doit bouger, les mots se précipitent, les chœurs, les cuivres, la guitare entraînent vers de possibles vertiges.

Mieux préparé que son prédécesseur Bikutsi Rock lasse circuler une energie tourbillonnante, une exubérance
jalouse, parfois un peu stricte cependant (la raideur du schéma guitarepercussions?). Mais les voix, en solo
et ensemble, dénouent les neuds à chaque occasion de morosité.

1 CD Dona Wana 109132. Distribué par

MOLIERES 1992 meilleur spectacle musical



THEATRE, AGENCES, BILLETEL-FRAC, VIRGIA-MEGASTORE, MINITEL 3615 CODE TREA

DISPONIBLE EN DOUBLE CD, K7-at LP SUR DISQUES TREMA

UNE COPRODUCTION CAMERON MACKINTOSH - HACHETTE PREMIERE ET CHE - UGC



AUSTIN (Texas)

correspondance

ÈS la sortie de l'avion, comme une claque virile et amicale, une enseigne lumineuse accueille l'étranger : « Welcome to Austin, live music capital of the world» ( « Bienvenue à Austin, capitale mondiale de la musique vivante»). Les premiers pas en ville cependant ne laissent rich contrevnir des réjouissances promises. Située au centre de l'Etat, la capitale administrative du Texas n'est en apparence qu'une agglomération moyenne (250 000 habitants) au calme provincial.

Les rues sont larges, peu commerçantes. Au bout de quelques frozen margaritas, sirotées dans un restaurant mexicain au bord de la tranquille rivière Colorado, le soleil (présent plus de trois cents jours par an) aidant, un charme inessable finit par s'en dégager. Au contraire d'autres cités symboles de la musique américaine comme Nashville nu La Nouvelle-Orléans, qui étalent leur histoire avec ostentation, Austin ne révèle ses bruyantes séductions que la nuit tombée. Les rues du centre-ville sont alors livrées aux artistes et, dans la cacophonie dionysiaque d'une multitude de clubs, un publie grouillant consomme toutes les déclinaisons d'un rock près de ses racines.

Plusieurs éléments concourent à la réussite et à la spécificité de la scène locale depuis un quart de siècle. Si Austin fait aujourd'bui figure de creuset idéal des musiques traditionnelles américaines, c'est sans doute que le Texas fut lui-même un lieu de brassage exceptionnel. La région a vu s'affronter et se mèler Indiens, Anglo-Saxons, Mexicains, Allemands, Scandinaves, Slaves, Français et Afro-Américains. La musione a souvent catalysé ces interactions en façonnant à partir de différents falklores de nauvelles formes d'expression populaire. La musique jouée live est là-bas une composante indispensable de la vic sociale. On dit des Texans qu'ils préférent écouter un mauvais groupe a qui massacre un classique sur scènc que d'écouter la chanson sur un juke-box.

De cette diversité musicale du Lone Star State, on retiendra quelques styles et figures essentiels : le country & western, ses variantes (singing cowboys, western swing, honky tonk...) et ses héros, les pionniers Ernest Tuhh, Jim Reeves ou Bob Wills, et les grands rénovateurs. Willic Nelson et Kris Kristofferson; le hlues. pour lequel s'illustrèrent Blind Lemon Jefferson. Lightnin' Hopkins ou Big Mama Thornton; le jazz et les performances du trampettiste Harry James, du contrebassiste Gene Ramey, ou le free jazz d'Ornette Coleman; le rhythm'n'blues des très influents T-Bonc Walker, Albert Collins ou Esther Phillips; le rock'n'roll, enfin, qui depuis Buddy Holly et Roy Orbison n'a cessé de prospérer et dont les représentants les plus célèbres sont sans doute aujourd'hui les ZZ Top.

A Austin, un environnement économique et politique particulièrement favorable a permis à ces musiques de s'épanouir et de se transformer. Centre culturel et administratif, la ville abrite l'université et le Sénat du Texas. Soit un campus de 50 000 étudiants et une activité parlementaire qui attire de nombreux jeunes diplômés. Une clientèle de choix, grande consommatrice de musique, dont l'ouverture d'esprit a aussi fait de l'endroit une oasis progressiste dans un Etat conservateur, une alternative libérale au confirmisme ambiant et donc un pôle d'attraction pour beaucoup de musiciens.

Cette tendance s'est imposée pen à peu à partir de la fin des années 60. Si une importante scène falk (dont fut issue Janis Joplin) flenrissait en 1965, c'est l'acid rock qui déniaisa les campus. Ces groupes psychédéliques aux noms étranges - Shiva's Headband, Canqueroo et surtaut les 13th Floor Elevatars, de Raky Erikson - se produisaient au Vulcan Gas. La violence de leur musique et l'abus de substances illicites effravèrent les autorités. Austin fut nettoyée de ses premiers hippies dont beaucoup émigrèrent à San-

Les courants musicaux ont autant besoin d'artistes que d'hammes de l'ombre et d'entrepreneurs. Les managers, les directeurs artistiques, les disc-jockeys ont souvent été aussi déterminants que les créateurs. A Austin, capitale de la live music, les clubs et leurs propriétaires sont fréquemment des figures clefs de

Le rock théâtral de Shoulders et les ballades réalistes de Calvin Russel, le blues des Fabulous Thunderbirds et le hardcore des Butthole Surfers partegent la même appellation d'origine contrôlée : joué à Austin, Texas. Promenade de genre en genre dans cette métropole musicale américaine qui a brassé les ethnies et les rythmes et dont la liste des talents qu'elle à propulsés sur les scènes du monde entier serait impossible à écrire tout entière.



Michael Slattery, le chanteur de Shoulders.

servira de tremplin au mouvement qui imposera pour de bon la marque de la ville dans l'histoire de la musique. C'est là que Willie Nelson, le rebelle de Nashville, établira ses quartiers, démontrant de facon définitive que l'avenir de la country passait par le rock, convainquant aussi de la réciproque bon nombre de rockers. Etiqueté « progressive country », « redneck rock» (le rock des ploucs) on « outlaw» (car leur allure patibulaire et leurs textes engagés contrastaient avec le sourire nickel et les ballades sirupeuses des chanteurs du Tonnessee). Willie Nelson et ses compères (Billy Joe Shaver, Waylon Jennings, Jerry Jeff Walker) allaient focaliser l'attention des médias pendant une décennie, en particulier lors des célèbres Willie Nelson's 4th of July picnics, qui rassemblaient jusqu'à t00 000 personnes trois jours durant à Dripping Springs (banlieuc d'Austin).

L'impact du country-rock masqua longtemps l'émergence d'une vogue rhythm'n'bines et de nnuveaux clubs fétiches, le Rome Inn et Antone's (ouvert par Clifford Antone, fondateur aussi d'un magasin de disques et d'un label spécialisé du même nom). Le noyau de cette scène, dont l'influence perdure anjourd'hui, était constitué de musiciens blancs comme Paul Ray & the Cobras ou les frères Vaughan (Jimmie et Stevie Ray), d'un trin de chanteuses exceptionnelles -Angela Strehli, Marcia Ball, Lou Ann Barton - qui susciteront de nombreuses vocations, et d'artistes noirs comme W. C. Clark on Blue Boy Hubbard, plus habitués, par une espèce de ségrégation inavouée, à jouer jusqu'alors dans leur quartier de l'Eastside. Malgré l'excellence de ces individualités, il faudra attendre le début des années 80 pour que certains profitent enfin d'une reconnaissance nationale. Les frères Yauchan en particulier : Jimmie avec les Fabulous Thunderbirds, et Stevic Ray, sacré guitar hero de la décennie avec Double Trouble.

Les années punk et new wave (1978-1981) seront passées par Austin sans que les groupes de l'époque survivent à l'indifférence chronique des médias et des maisons de disques. Joe King Carrasco (le pois santeur tex-mex) et Rank & File furent les seuls d'une génération sous-estimee à bénéficier d'un peu plus

Comme se plaisent à s'en vanter les autochtones, un trouve maintenant de tout à Austin. Du reggae (Killer Bees), du hard rock (Pariah, Dangerous Toys), de la pop (Beat-O-Sonics), du hardcore (Butthole Surfers), du funk (Bad Mutha Goose) et même du rap (Retarded Elf). Ces groupes survivent grâce à un vaste circuit de clubs, sans doute le plus grand du monde (près de deux cents établissements capables d'acqueillir des concerts). Malgré cette diversité, quelques valeurs continuent de caractériser l'Austin Touch. Les plus novateurs restent les héritiers d'une culture qui met en avant la convivialité nécessaire de la performance, la musique comme lieu communantaire privilégié. Les rapports avec le public comme entre musiciens sont d'une franche camaraderie.

Ces racines (country, blues, rock, rhythm'n'blues autrement dit roots music) peuvent être revendiquées avec un certain purisme (l'école Antone's), adaptées avec ambition (Ic blues-rock très carré des Arc Angels, le nouveau groupe de Charlic Sexton), avec une bonne humeur communicative (Leroi Brothers, Two Hoots & A Hooler) nu avec l'approximation sympathique des garage bands (Tail Gators, Ted & the Tall Tops), elles sont détournées aussi par quelques iconoclastes (comme le trio Bad Livers dont le dernier 45 tours est unc version country-punk du Lust Far Life d'Iggy Pop). Elles servent surtout de base aux plus talentueux instrumentistes (les guitaristes Eric Johnson et Doug Sahm par exemple) pour transcender leur technique sans nublier l'émotion, elles donnent ésalement une assise à des auteurs d'exception. Les chansons de Lucinda Williams, Joe Ely, Butch Hancock, Townes Van Zandt, Jimmie Dale Gilmore on Calvin Russel out en commun un sens du lieu, de l'histoire, unc humanité, qui doivent beancoap à lenr éducation

mondiale de la musique vivante n'est pas usurpe, beaucoup reste à faire pour la musique enregistrée.

On pent aussi se demander si-ce statut fièrement proclamé ne génère pas d'effets pervers. Le charme de la ville, son ambiance laid back (relaxe), cette facilité de travail relative, l'absence d'esprit de compétition préparent-ils bien à la guerre économique? Quelle créatinn envisager sans frustration, monvement et inconfort? Austin est-elle devenue le «sam'suffit» du musicien texan? Ancien journaliste à Rolling Stone, devenu rédacteur à l'Austin Chronicle, hebdomadaire gratuit d'actualité culturelle, promoteur essentiel de la vie musicale, coorganisateur du Salon South by Southwest, Ed Ward n'ignore pas ces dangers. «S'il ne cherche pas à possèder une baraque à Beverly Hills avec quatre piscines et une montagne de cocaîne, un musicien menant intelligemment sa carrière peut vivre correctement ici. Malheureusement, beaucoup poussent la paresse et le manque de professionnalisme un peu hin. Le business les ennuie, et ils se plaignent en même temps de leur peu de succès commercial. Un autre risque peut venir de la lassitude d'un public trop gâté. Abondance de biens muit parfois.

Sans doute n'est-ce pas un hasard si les deux groupes austiniens les plus excitants du moment, Poi Dog Pondering et Shoulders, ont justement su renouveler cette équation, en enrichissant leurs racines de multiples influences, en créant un autre langage.

Avec pertinence, Poi Dog Pondering a choisi Jerry Harrisson, le clavier des Talking Heads, pour produire une grande partie de leur troisième album Volo Volo (Columbia). On retrouve chez cux la même curiosité, la même audace et ce goût du métissage qui caractérisaient le groupe de David Byrne. Plus chalen-



Poi Dog Pondering.

texane. Pourtant, si le vivier est immense, cette scène manque de leaders de renummée nationale depuis l'accident mortel de Stevie Ray Vaughan en 1990. L'industrie du disque américaine avait manifesté nn regain d'enthousiasme au début des années 80, ce ue fut qu'une passade. Beaucoup d'artistes engagés par des multinationales ont vu leur contrat résilié, et aujourd'hui les signatures sont rares. Le marché américain laisse peu d'espoir, plus concerné, semble-t-il, par la nouvelle technologie que par son patrimoine. A tel point que les maisons de disques européennes offrent souvent les seules opportunités:

La France, en particulier, a gagné une réputation de terre d'accueil depuis qu'il y a dix ans, Patrick Mathé, patron du label New Rose, a eu le coup de foudre. pour la ville et ses artistes. Son catalogue s'est peu à : peu étoffé de références texanes (Joe King Carrasco, Leroi Brothers, Tail Gators, Paul Orta...) à la diffusion modeste mais internationale, suffisante en tout cas pour couvrir les coups de production. Et comme les bonnes actions sont parfois récompensées, Patrick Mathé a touché le jackpot en découvrant, avant les Austiniens eux-mêmes, un baroudeur très photogénique : Calvin Russel . Auteur-compositeur doné, chanteur-guitariste compétent, il a vendn en France chacun de ses deux albums (A Crack in Time, Sounds from The Fourth World) a plus de 60 000 exemplaires. inspirant jusqu'à Dick Rivers, parti outre-Atlantique enregistrer son dernier disque (Holly Days in Austin). pour New Rose justement.

Le centralisme de l'industrie du disque aux Etats-Unis est en partie responsable des difficultés d'Austin à dépasser son andience locale. Si la musique se compose n'importe où, sa production et sa commercialisation sont concues principalement à Los Angeles, New York, Miami et Nashville. Bien sûr la municipalité, consciente de l'impact économique, commence à investir dans la promotion et l'encadrement de la ressource musicale; d'autre part, un Salon annuel de plus en plus prisé, la Convention South by Southwest, attire pendant quatre jours près de trois mille professionnels américains et européens et les sensibilise à la proprietaires sont trequemment des figures ciets de l'évalution des tendances. En 1970, une salle de d'une gluire locale. De cette période date pour-concerts, l'Armadillo Warld Headquarters, managé par Eddie Wilson, Jim Franklin et Mike Tolleson, d'une soène aujourd'hui plus variée que jamais.

generation sous-estimee a peneticier d'un peu plus quaite des artistes du cru. Mais deux jourus nandi-caps demeurent : l'absence de maison de disques (si en excepte la réussite d'Antone's Records) et le petit houres, au Coatelen, Morlain, Le 17 à 18 heures, aux nambre de studios de qualité. Si le titre de capitale

'\* sonoulours et roi log roscoring en concert a raiss : le caps demeurent : l'absence de maison de disques (si en excepte la réussite d'Antone's Records) et le petit houres, au Roi Ar Puis, Châteaulin Le 17 à 18 heures, aux nambre de studios de qualité. Si le titre de capitale

'\* sonoulours et roi log roscoring en concert a raiss : le caps demeurent : l'absence de maison de disques (si en excepte la réussite d'Antone's Records) et le petit houres, aux nambre de studios de qualité. Si le titre de capitale

'\* sonoulours et roi log roscoring en concert a raiss : le caps demeurent : l'absence de maison de disques (si en excepte la réussite d'Antone's Records) et le petit houres, aux nambre de studios de qualité. Si le titre de capitale

reuses, plus suaves pourtant (les origines hawaiennes de plusieurs membres du groupe?), leurs chansons-cocktails, métodiquement bien structurées, idéalement dansantes, mêlent rythmes caraïbes et rock, soul music et folklores écossais, africain ou indien, country et harmonies polynésiennes. Leur chanteur, Frank Orrall, jaue avec les mais, les susurre, les ressasse, s'attachant plus à leur musicalité qu'à leur sens.

Comme Poi Dog Pondering, Shoulders se révèle un impressionnant groupe de scène (découvert en France. lors des dernières Transmusicales de Rennes), mais lenr univers est plus théâtral que dansant, leurs références plus européennes que mondialistes. Michael Slattery, le monsieur Loyal de ce cirque rock, fut un temps auteur dramatique. De là datent peut-être son godt des personnages truculents, son don dn décor et de la mise en scène. Ses compagnons privilégient les instruments acoustiques et des humeurs de fanfare irascible, croisant rock, bastringue, rhythm n'blues et chansons de cabaret. Shoulders sacré, il y a peu « meilleur groupe d'avant-garde d'Austin », Michael Slattery s'inquiétait pourtant de sa voix âpre et profonde: «Les Texans ont du mal à nous classer; aux Etats-Unis tout est tellement compartimente. Nous n'avons rien d'intellos prétentieux et abscons. Notre musique est passionriée et humaine. » L'enregistrement de leur memier album, Trashman Shoes, ne s'est pas fait sans angoisse: « Quelle étrange expérience! C'était un peu comme danser dans un hôpital. L'environnement du studia est si loin de la vraie vic, du monde des clubs. Cette précision, cette proprété clinique, à l'oppasé de nos émotions plutôt animales. Mon truc a été de transformer cette propreté en pureté spirituelle. De faire du studio une église... mais de pouvoir aussi pisser sur les murs. » Signés par un label (Musidisc) et un tourneur (Programe) français, Shoulders souffrent-ils d'un cadre trop étroit à Austin? « Non, cette ville combine idéalement tension urbaine et grands espaces. Je ne connais pas d'endroit où on sente une aussi grande liberté d'esprit et d'expression. Austin nous encourage à nous dépasser. Avec passion et fun »

STÉPHANE DAVET

remis ar orbite

E ....

TOUR! !

THE PROPERTY AND AND 2 ... ... . . E Market & to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st 250 200 Jun 110 5 304 Carried State INLESS OF THE PARTY OF THE PARTY THE REAL PROPERTY. THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S 125-4-0 T-32 AT . B . A . MINES THE PERSON NAMED IN

minute Carrier in contract to BRE the strates out MOREONEE a few on 1 1 . when HERE I THAT TOUT SE the Part TO SECURE OF A PROCESS OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE SECURE OF THE 23.22.22.27 en -/. Se 78 2074 erger sommale sale BER SE LEV BE BYREET ME PARTE! : COMMENT THE Bermiter rittit anetaged PINCES I. L. L. L. & VANAGE STORE PURE : CEMERALE Citable in an emeran. TO 37 THE SALE OF THE PERSON Betige grane. . . . . . . . . . (Mitt Priffet & .) miggele ftente

mentioners and their

garante es astables

par mi mate a coulds

Marie Park Torth Burght tiget and amount to them deline SERVICE THE STATE OF THE SERVER slotter to the me depart RESTRICT OF PERSONS Charles Charles att was failed autor respection. **新疆海·安安**·内。 1 15 7条代数 Maria 41 22 22 22 24 1 26 Dien her sal ten . ma tem tal declaration de Grant 27 Dob in Gitte 

Dies de College de l'Article des

AND CHARLES OF THE PROPERTY.

a secure of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

Street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street and the street

Secretarians comments and

de lactor de la como

on the dama of the cap

the individual on the same the

to manufacture on the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

demonstrative and a service an

gen guiguegenit gewangtie e

a me confidence and and A per programme at the programme at a

Section 12 - 12

governa q. i benia...

· 唯一文程 THE Corps of the Tan Series Se cecession of par work TOTAL A Anthrope of the con-· "本位义" 唯多 Maria 18 10:11 5. 11 2 5.25 The street of -Mana Ontre de aprinting. To the residence of the latest and Spieler bas gu talb barte ift. Lucia Lake the face one one our STATE OF Response to the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th -- Tripales Water Street Anthony 1 validité des the matthews TACAL I M Capat 2014 2 - 21 4 2 2 2 4 The strains 13" 3x 1 3 Pas granda at terminan pas temperatus do trata estas

4 1 100 12.84 **"热不满"。** page 19 majors of 2014 of 19 mg and 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 2015 of 20 1 10 15 14 Termination. 7 4 14

500

incree an 一个 清報 والمنظمة بالمرا - - 2014

. It retires

Line 2490 74 . 455. 48 .20 SWITHANDON AND STATE AND 44.00 Article 30 Territor y